

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation

Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>

DK 414 M42

. . 

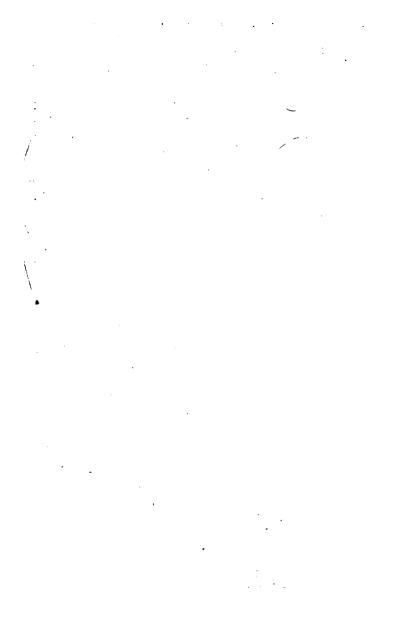

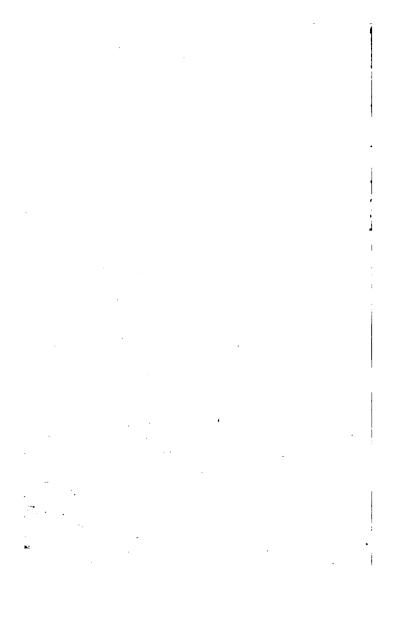

Massuct, Pierre

# HISTOIRE DES ROIS DE POLOGNE ET DU GOUVERNEMENT DE CE ROYAUME.

Où l'on trouve un detail très-circonstancié de tout ce qui s'est passé de plus remarquable sous le Regne de

### FREDERIC AUGUSTE,

Et pendant les deux derniers Interregnes.

Par Monsieur M \* \* \*.

TOME TROISIEME.



A AMSTERDAM, Chez François L'Honore'. M DCC XXXIII.

ひざ 

# HISTOIRE DES ROIS

DE

## POLOGNE.

TROISIEME PARTIE.

> Electeur de Saxe, XXXIV. Roi de Pologne.

Es le commencement de tous farpfaite ces troubles, le Pape qui avoit Augustra, été averti par son Nonce de

tout ce qui se passoit, écrivit le 2. Février au Cardinal Primat une Lettre qui tendoit à l'exhorter à procurer la paix & la tranquilité en Pologne. Sa Sainteté lui marquoit, qu'un Royaume étoit sur le point de tomber dans une ruine totale, lors qu'on voyoit que les personnes les plus considerables par leur naissance & par leur dignité, oublioient si fort le bien public & même les Loix Divines; qu'ils choisisoient plûtôt de joindre leurs conseils à ceux. des Ennemis de la République & de la Religion Catholique, que de renoncer à leur haine invéterée, à leur ambition, ou à leur intérêt particu-Tome III. lier,

Parpraie lier, dans le tems même qu'ils voyoient Aveuste, la main de Dieu prête à les frapper. Sa Sainteté ajoutoit qu'elle auroit eu beaucoup de peine à croire qu'aucun des Membres de ce Royaume, qui avoit si souvent fait paroitre une in-violable sidélité à Dieu, & à leur Patrie, eussent eu un tel aveuglement, si le déplorable état des affaires presentes, & la voix publique ne l'avoient informé, que tous les malheurs qui sont tombez sur la Nation, autresois siillustre, & si guerrière, venoient de' la haine & de la passion de quelques particuliers, qui ne faisoient point de scrupule d'avancer leurs intérêts par la ruine des autres & même par ladestruction de leur Liberté, de leurs Priviléges, de leur Roi, de leur Royaume. C'est pourquoi, marquoit le saint Pére au Cardinal, ce danger éminent que Nous envilageons avec déplaisir, nous fait encore tourner les yeux sur vous. Nôtre très-cher fils, pour vous prier, & vous exhorter à vous comporter dans ces tems de trouble de manière que tout le monde aussi bien que nous, non seulement vous juge éxemt de tout blâme, pour n'avoir rien négligé de tout ce qui regardois

gardoit le bien Public. mais mêmeramente que ceux qui oni les yeux attachez au Augusts. rang que vous tenez dans l'Eglise de Dieu & dans la République, trouvent en vous un illustre éxemple de zèle pour les Privileges de sa Patrie, pour ses Loix, pour la dignité Royale, & pour la contervation de la Religion Catholique. Nous sommes persuadez, ajoute la Sainteré à son Eminence, que c'est votre dessein, mais ce n'est pas assez, il est très-important que non seulement vous paroissiez ardent pour le bien public mais auffi que chacun vous en reconnoisse l'Auteur, comme il convient à vôtre Dignité & à l'éternelle gloire de vôtre nom.

Dès que le Nonce eut remis la Lettre du Pape au Cardinal Primat, celui-là la fit imprimer, & la rendit publique, afin que non seulement la Pologne, mais encore toute l'Europe n'ignorât point avec combien de déplaisir sa Sainteté voyoit déposer un Souverain, & afin de convaincre le Public que le Pape avoit fait tous ses essorts, pour maintenir le Roi de Pologne sur son Trône. Le Nonce par ordre de sa Sainteté & de sa part exhorta tous les Grands à obéir à l'Eglise: il

#### 4 HISTOIRB DES ROIS

Frederic Augusta

tâcha de persuader la Noblesse d'abandonner la Confédération. & de demeurer fidelle à son Souverain: Il alla même jusqu'aux menaces de l'excommunication pour tous tous œux qui s'opposeroient aux intentions de sa Sainteté. Mais le Nonce s'appercevant que les Polonois ne failoient pas beaucoup d'attention à ses remontrances. leur déclara enfin qu'il avoit reçu un Exprès de Rome, avec une Bulle, pour publier un Jubilé en faveur de tous ceux qui prieroient le Seigneur pour la prospérité du Roi de Pologne; & de la République: Et il l'envoya aux Evêques pour la publier dans leurs Diocéles; mais ils ne jugérent pas à propos d'obéir au Saint Pére, & ils crûrent qu'il étoit de leur intérêt de s'en tenir à ce que seroit le Primar.

Le Cardinal pour justifier sa conduite & celle des Consédérez, prit occasion de la Détention du Prince Jaques Sobieski, pour répondre à sa Sainteté. Pour cet esset il lui écrivit une Lettre Latine, élegante & extrémement sorte contre le Roi de Pologne. Il exageroit l'enlevement de ces Princes, Entans, disoit-il, d'un grand Roi, qui avoit delivré Vienne, & sermé la orte de l'Italie aux Tures. Cette Lettre Farneue étoit datée du 6. Mars, 1704 La voici. Augusté.

TRES SAINT PERE

.. La nouvelle de la cruauté éxer-" cée depuis peu par l'enlévement des " Princes de Pologne, Jaques & Cons-, tantin, laquelle doit faire l'étonne-" ment de tout le monde, est déjà par-", venue en cette Ville; & s'y répand ", par nos gémissemens, nos cris, & , nos larmes Ce fait atroce ne peut , nulle part recevoir plus de honte, ,, qu'en l'exposant aux yeux de vôtre " Sainteté qui est la fuprême vertu. La douleur arrache les paroles, & inspiin re des duretez; on ne peut taire des choles qui crient vengeance au Ciel. Elle implore la puissance du Vicaire , de Jesus Christ en Terre, afin que ... comme Pere commun & miséricor-, dieux de la Chrétienté, vous dis-,, cerniez & jugiez la cause d'Augus-,, te second, Roi de Pologne, qui a-" yant été élevé au Trône par des suf-, frages libres d'une Nation libre, n'a 5, dans le cours de son Régne pensé .. & travaillé à autre chose qu'à atti-, rer tout à soi par la force & par .. l'autorité. & en violant tous nos .. Droits, & nos libertez, afin d'é-" xercer

FREDERIC , xèrcer un pouvoir absolu sur ce " Royaume libre. Pour l'éxécution , de ce dessein, il a introduit dans le , sein de la Patrie une Armée Saxonne, & l'a nourie de nos biens, afin , que s'étant engraissée, & nous ayant " affoiblis & epuisez, elle pût nous , attaquer & nous opprimer avec plus , de facilité. Il a méprisé les Cons-, titutions du Royaume, qui ordonnoient que ces Troupes eussent à , fortir incessamment. Il a même en-, trepris la Guerre contre les Suedois , à l'insçû de la République, & avec , une énorme lézion de ses droits: Et , ayant été batu près de Riga, il a donné lieu aux Suedois Victorieux, & poursuivans les Saxons, qui s'enfuioient, de pénétrer jusques dans la cœur du Royaume. En suite, après ,, avoir été défait près de Clisson, évitant un nouveau combat. & ne faifant plus que courir de Place en Pla-" ce, il a réduit les biens de la Cou-" ronne, & ceux des Ecclésiastiques. , qui sont les appuis & les richesses ,, de la République, à une telle désolation, qu'il n'est pas possible de " l'exprimer. De quelque côté que , le soldat Saxon se tournât, le Suedois

y faisoit aussi-tôt avancer ses for-Frederic ,, ccs, si bien que le Peuple innocent Augures. , déploroit ses calamitez, multipliées sous le poids de ces deux Puissances, souffrant toujours de nouvelles oppressions & voyant ajouter playe , sur playe. Il a pris soin de somen-, ter la discorde entre les citoyens; il ., a allumé des Guerres domestiques : & a armé ses Alliez contre lui-même, afin que tout se détruisant les , uns les autres, ou que les premieres " familles du Royaume venant à pé-"rir, il pût, par leur ruine, parvenir ... à sa fin en oprimant les autres deve-, nus plus foibles, ou en les subjugant , tout-à-fait. Il a enfreint le droit , des gens, que les Nations Barbares ,, ont accoutumé de garder: Et il na " pas même observé aucun point des " Patta Conventa, qui sont le Contract ", des Rois avec la République. Il y a long-tems que nous avons vû & senti ces playes mortelles, , nous avons dissimulé nôtre douleur, , en attendant de la repentance & du ", changement, & en implorant misé-, ricorde; mais quand nous avons re-, connu que le mal étoit sans remede, , par tant de marques d'endurcisse-A 4 ment.

AUGUSTE,

Frederic , ment, nous avons fait une Confédé-, ration générale. & nous en sommes , venus à la rigueur des Loix de la , Patrie, qui nous dégagent de l'obéissance. Cependant, nous avons " suspendu jusqu'à present la publica-" tion de l'Inter-Régne, dans l'espé-,, rance que Sa Majesté, se voyant - convaincue d'une manière inexcula-», ble, par des preuves évidentes qui , ont été mises en lumière, de tout , ce qu'Elle a entrepris contre la Ré-, publique, se porteroit à retablir la Liberté, & à reparer le tort fait à la , Patrie & à ses Loix. Mais au lieu de suivre des sentimens si justes & dans le même tems si équitables; , qu'à Crakovie, par des écrits vio-, lens, il déclare rebelles, traîtres, & ennemis de la Patrie des Citoyens libres, qui desendent les Libertez du Royaume; d'un autre côté (le souvenir m'en fait horreur) ce Prince fait enlever & conduire en Saxe les Sérénissimes Princes Jaques & Constanin dans le tems qu'ils se reposoient sur leur innocence, & sur la fûreté que l'on doit avoir dans une domination étrangere. On leur a , tendu des embûches, lors qu'ils re-22 VC- venoient de Breslau à Olau; & on les Frederie a fait jetter fur des cheveaux comme des Voleurs, & comme des gens , de la plus vile condition. C'est sa ainsi qu'on a traité les Fils d'un " grand Roi, qui n'en a point cu au dessus de lui; qui par la gloricuse & à jamais mémorable délivrance de Vienne, a merité le nom de Sauveur ; qui a termé l'entrée de l'Italie à l'Empereur des Turcs, comme à un autre Annibal, Ennemi déclaré de Rome; un Roi aimé des siens. respecté des Etrangers, & la terreur des Barbares. Qu'il plaise donc à vôtre Sainteté de reflechir sur une action si cruelle, qui pour ainsi dire, met le seau à tous les autres attentats contre la République, & de pénétrer à quelle intention il a pris. cette Couronne libre; puisque ce. qu'il vient de faire a manifesté le dessein qu'il avoit formé depuis long-tems de se rendre maitre absou, après avoir aboli cette Loi ca-, pitale de notre Liberté, qui ne per-, met d'emprisonner que ceux qui ont. , été justement vaincus. Si donc les , Princes de la Famille Royale, qui fonti les premiers ornemens & les · A 5 " gaFREDERIC Aveuste

" gages de la République, n'ont pû " être en sûreté, hors du Royaume; », qui d'entre nous pourra y être dar s , le Royaume? Le Roi ne se croira-" t-il pas permis de faire enlever ceux » qu'il lui plaira, & de les faire con-20 duire en Saxe comme des esclaves , héréditaires. Qui est ce qui voyant " une telle indignité pouroit refuser sa compassion & ion secours à la République? L'excès de la douleur qui " m'acable, m'empêche d'en dire d'a-" vantage. Je supplie seulement vô-, tre Sainteté, au nom de la République & de la Maison Royale, & , les yeux baignez de larmes, qu'El-" le daigne paternellement remedier à " un tel attentat. Je sais qu'il y a des , gens qui s'étudient à confondre ce " qu'il y a de politique, avec ce qui " regarde l'Etat Ecclésiastique, & qui , prennent occasion de mal interpre-", ter nôtre presente Association avec , les Suedois sans l'assistance desquels " (je l'avouë ingenûment) la Liberté , & le repos du Royaume ne peuvent " être sûrement rétablis dans leur en-, tier: A Dieu ne plaise qu'il y ait du , péril pour la Religion. Mais ces " gens par des couleurs & des prétex-" tcs

, tes tirez de fort loin, veulent le per-Frederic , suader à votre Sainteté, dont le zèle Auguste, . est extrême pour la Foi Catholique; & ils prétendent nous distraire par là de la vengeance de nos Libertez, , dont le premier & le principal fondement est, que le Roi soit Catholique. Or c'est cela même qui nous " oblige, & qui presse nos conscien-" ces à ne plus souffrir un tel Roi, , qui depuis son Couronnement n'a , point fait voir par ses actions qu'il " fût Catholique, & qui au contraire, " par sa tiédeur pour le service divin, " où il n'apporte qu'un dehors composé, s'est rendu, sinon sacrilége, du moins suspect. Vôtre Sainteté doit , être persuadée de mes intentions & ,, de mes soins, & qu'ayant à attendre " dans peu le terrible jugement de Dieu, je n'oublie pas de rendre à Dieu ce qui est à Dieu & à Cesar ce qui est à Cesar. Il est de mon offi-, ce & de mon devoir de proteger la " Foi Catholique dans l'Eglise, & la " Liberté dans la République:je mets , toutes ces choses aux pies de vôtre 3, Sainteté, en les baisant avec humi-" lité.

A Warfovie le 6. Mars 1704. Cette

#### 12 HISTOIRE DES ROIS

FREDFRIG AUGUSTE,

Cette Lettre toute pathétique qu'elle étoit, ne fut point capable de fléchir le S Pere. Tous ses soins à l'égard de la Pologne n'alloient qu'a maintenir Augusse sur le Trône; & il n'envoyoit point d'ordres à Monsieur Spada son Nonce, qui ne tendissent à cette fin II en vint ensin au point de censurer rudement le Cardinal Primat & l'Evêque de Posnanie, & de les citer à se rendre à Rome, pour y rendre compte de leur conduite Voici la Lettre qu'il écrivit à ce se sujet au Cardinal, en date du 3. Août 1704.

#### Notre tres-cher fils,

, Nous nous disposions à répondre à vos dernieres Lettres, qui nous avoient avec raison fort surpris, afin de vous avertir serieusement. & avec une liberté Apostolique, de vôtre conduite qui ne repond pas assez au respect qui nous est dû, & à nos offices paternels, dont le but regarde uniquement l'avantage de vôtre République, & celui de la Religion Catholique; lorsque pour surcroit de douleur nous avons apris, contre nôtre attente, par un bruir consus, mais

, mais trop certain, tout ce qui avoit FREDERIGE , éré fait, ou pour mieux dire, tout Augusta. , ce qui avoit été attenté dans la der-, niere Diéte de Warsovie, si pourtant cette Assemblée merite ce nom. Certainement il étoit du devoir d'un-Ecclesiastique, d'un Prelat, & prin-" cipalement d'un Cardinal de la Sain-, te Eglise Romaine, d'obéir plûtôt à , la voix du Souverain Pontife qui ,, tient la place de Jesus Christ en ter-, re, qu'à celle d'un Prince etranger , & heretique; & de ne mendier pas , auprès des ennemis de la Religion " Catholique, la paix si desirée de la · République, qui ne peut se faire à , moins que cette même Religion n'y , trouve sa sûreté. Pour nous, à qui ,, le soin paternel de toutes les brebis 2. a été commis, & qui devons avoir la charité de procurer la paix & la , felicité de tous les Etats Catholi-, ques, nous n'avons rien omis pour , détourner les maux qui menacent " vôtre République. Car que pouy vions nous faire que nous n'ayons , point fait? Vous au contraire qui deviez vous joindre à nous, & embrasser. avec plaisir les moyens faciles d'ac-" commodement que nous avions pro-" polć

#### 14 HISTOIRE DES Rois

FARDURIE,, posé par nos Lettres, & implorer , sur tout la protection de Dieu pour , tout le Royaume par des prieres , publiques que nous avions ordon-, nées, vous, dis-je, ayant oublié vôtre , dignité, avez mieux aimé suivre des " conseils, qui par la division des Peu-, ples peuvent entrainer l'entière rui-, ne de tout le Royaume, & même , celle de la Religion. Or quel hor-, rible préjudice tout cela doit causer " à la Republique, qu'elle honte vous , en recevrez, & quel tort cela fera ,, à l'Ordre Ecclésiastique si Dieu ne " le previent, c'est ce que nous ne ,, pouvons exprimer autant que le su-, jet le requerroit, & que peut-être " vous n'étes pas capable d'affez bien " comprendre. Car quel homme de , bien, & veritablement Catholique " peut ouir, sans indignation, qu'un " Prêtre, Primat du Royaume, & " honoré de la pourpre Romaine, ait , non seulement consenti à toutes les , choses qui ont été faites au grand " préjudice du Royaume, & par les , armes des Catholiques contre leur " propre Patrie; mais qu'il en soit , même l'Auteur & le conducteur, , quelque soin que nous ayons pris de " lui

,, lui représenter que c'étoit la destruc-Farmane ,, tion du Royaume, la honte & la Auguste, " ruine de la Religion? Vous jugez donc qu'on ne pouvoit point reme-, dier aux maux du Royaume, si , celui qui en est le premier Prélat ne , le remettoit à la discretion des He-, retiques, & qu'une ferme & solide , paix qui nous a été anoncée par , Jesus Christ venant sur la terre. & , qu'il nous a laissée lors qu'il est " monté au ciel, ne pouvoit venir " que des Heretiques, gens de mau-,, vaise volonté, & ennemis de l'Egli-,, se de Jesus Christ. Quoi n'y a-til pas de baume en Galaud? N'y ,, a t'il point là de Medecin? N'y " avoit-il aucun sage entre nous qui " pût décider les diferends de nos fre-, res, en sorte que nous ayons olé les .. appeller en jugement devant les mé-... chans, & non pas devant les faints, " comme l'Apôtre l'a autrefois repro-, ché! Vous vous trompez nôtre cher , Fils. Vous qui traitez alliance avec , les habitans d'une terre étrangere; " lesquels seront la cause de vôtre rui-" ne, & qui vous confiez sur un bâton , qui est un roseau cassé de l'Egypte, , fur lequel si l'homme s'appuye, il .. lui

FREDERIC », lui entrera en la main & lá percera. , Mais parce que nous voyons que cette afaire est venue à un tel point, qu'elle a besoin d'un remede plus " éfficace, à moins que nous ne vou-, lions nous expoler à de grands dangers, & souffrir que vô-" tre personne, & votre dignité pour ,, laquelle nous voulons, & nous " devons nous interesser, y soient " aussi exposées, nous vous ordon-", nons par ces presentes, & par ", l'autorité Apostolique que le Très-", Haut nous a donnée, & en ver-, tu de la Ste. Obédience Romai-, ne nous vous enjoignons de for-, tir incessamment du Royaume, & " de vous rendre dans l'espace de trois mois prochains dans cette-,, Ville pour subir si vous ne vous ,, soumettez promptement, comme , nous l'esperons, les centures & les , peines Ecclésiastiques infligées & , ordonnées par les Sacrez Canons. ... & les Constitutions Apostoliques, contre les Rebelles & les Désobéis-"fans aux ordres du Siege Apostoli-", que. Cependant nôtre cher Fils. , nous vous donnons affectueusement , notre Bénédiction Apostolique, que " nous

#### DE POLOGNE. 17

nous fouhaitons être accompagnée Fartraite

, de la Bénédiction celeste.

Cependant malgré toute les reprefentations du Pape & ses menaces l'Interregne fut resolu, & on le publia à Warlovie au commencement de Mai 1704. Ce fut alors que quelques Palatinats abandonnérent la Confedération. alleguant pour raison; Qu'ils n'étoient entrez en cette Confédération que dans la vuë de travailler au repos de la République, comme on le leur avoit fait entendre par les Universaux de Convocation, mais que voyant par les refolutions violentes que l'on y prenoir, que toutes choses s'y faisoient par caprice & par des vues qui étoient contraires au bien public, ils ne vouloient y avoir aucune part, ni servir d'instrument à la destruction prochaine de leur Patrie. Mr. Spada, Nonce du Pape se retira aussi dans le même tems, & l'on veut que dans la derniere Conference qu'il eut avec les principaux Confédérez, il leur parla en ces termes. Puis que je vois, Messieurs que vous persistez dans vôtre opiniatrete, 🐠 que vous courez aveuglément à votre ruine, saus vouloir profiter des avis salutaires qu'on vous a donnez, je vai partir Tome III.

Fixospic d'ici , pour ne pas voit cette monstrueuse AUGUSTE.

Action que vous avez en tête.

Dès que d'Interregne eut été publié, les Commissaires Snedois declarérent qu'ils étoient prets d'entrer en Traité avec la République, & qu'ils étoient pourvûs des Ordres & des Instructions necessaires pour cet esset. Là-dessus l'Evêque de Posnanie ordonna des prieres de 40. heures dans l'Eglise de Saint Jean Baptiste pour l'heureux succès du Trané qu'on devoit faire avec le Roi de Suede, & cependant il se tint le 6. une session en prefence du Cardinal Primat, dans la quelle le Maréchal de la Confédération fit savoir à l'Assemblée que les Commissaires Suedois demandoient une Audience, & elle fut accordée pour le lendemain. Ce jour là le Palatin de Posnanie, & le Maréchal de la Confédération furent prendre Mr. le Général Horne à son Hotel, & Paménérent dans un des Carosses du Cardinal Primat au lieu où se tenoit l'Assemblée. Lors qu'il entra dans la Sale tous les Senateurs se levérent, & on lui donna un Fauteuil à la droite du Cardinal, qui étoit au milieu d'une grande Table, y ayant néanmoins deux

#### DE POLOGNE. 19

deux places vuides entre ce Prelat & Farrente le Général Horne Pour les Senateurs Audustin ils étoient placez à la gauche du Cardinal. & chacun s'étant assis, le Général Horne fit lecture d'un Ecrit, par lequel il assuroit l'Assemblée, que les intentions, du Roi son Maitre ne tendoient qu'au maintien du Traité d'Oliva, à l'affermissement de l'Alliance & au rétablissement de la Paix, que c'étoit pour cela que Sa Majesté l'avoit envoyé vers eux, qu'il étoit prêt d'en-trer en Traité aussi-tôt qu'ils le souhaitroient & qu'il les prioit de nommer des Commissaires avec lequels il pût incessament entrer en Negotiation. Le Cardinal lui répondit en termes convenables au tems & au suict. & le Général Horne ayant pris congé, fut ramené chez lui, dans le même Carosse, & par les mêmes Seigneurs qui l'avoient amené. Ensuite on nomma l'Evêque & le Palatin de Posnanie, avec le Palatin de Siradie; pour traiter avec le Général Horne en qualité de Commissaires de la Répu-Cependant les Suedois, qui étoient dans le Château de Warsovie en sortirent; & le Prince Lubumirski; Grand Général de la Couronne, Bz

FREDERIC fit entrer quelque peu de ses Troupes. Aveustre. En même tems ce Général envoya ordre à cette partie de l'Armée de la Couronne, qui s'étoit confederée en faveur du Roi, d'abandonner son parti & de se trouver sous Ketzemenitz le 17., pour y recevoir deux quartiers de solde sur ce qui lui étoit dû d'arrérages, avec peine aux contrevenans d'être déchus de leurs prétentions, & châtiez en tems & lieu pour désobéiflance.

Ces Contributions que les Suedois éxigeoient de tout les pays étoient quelquefois excessives. Le seul Evêché de Warmie fut taxé à trois cens vingt mille écus. Le Génêral Renschild taxa le Palatinat de Mazovie à 72. Timphes par cheminée, chaque Timphe faisant huit sols & demi de Pologne, & environ deux sols & demiou trois sols de Hollande; mais une partie de ce Palatinat ayant trouvé l'imposition trop forte, resolut de monter à cheval, & d'employer l'ar-gent qu'on leur demandoit à l'entretien de quelques Troupes, plûtôt que de le donner au Roi de Suede. Le Grand Maréchal de la Couronne ayant suivi le Roi de Pologne, le Général Horne

Horne fit demander à Madame Bielinski Fazoraie sa femme une Contribution de 22, écus Avensant par cheminée de toutes ses Terres, ce qui montoit à soixante six mille écus Le Roi de Suede avoit continuellement des Partis repandus, pour faire payer ces Contributions; mais ils rencontroient quelquefois beaucoup de resistance. La Palatine de Calm, dont le Mari étoit mort, ayant assemblé à Ostrolenka cinq à six mille Paysans ou Chasseurs, repoussa plusieurs Partis de Suedois, & en enferma près de trois cens dans un Cimetière, dont peu se fauverent; mais les autres vendirent leur vie cherement aux Polonois. On craignoit fort pour Czestakowa, Fortenesse où étrit le Trésor de la Vierge, presque aussi riche que celui de Lorrette, & où il y avoit une Communauté de deux cens Prêtres. y avoit établi un magasin, & fait entrer deux mille Paysans, pour le défendre en cas d'ataque.

Auguste de son côté & tous ceux qui lui étoient attachez, n'épargnoient pas les Partisans du Roi de Suede & du Cardinal Primat. Deux mille Sa-xons ravagérent & brulérent le territoire de Michou, qui appartenoit à son

B<sub>3</sub> Emi

#### 82 HISTOIRE DES ROIS

Predeic August.

Eminence, & qui lui rapportoit vingt deux mille écus de rente. Le Castelan de Polanis pilla Krilow, Terre qui appartenoit aussi à son Eminence, & d'où il fit emmener vingt-cinq Canons. Le Roi de Pologue fit arrêter & enlever pour plus de cinquante mille écus d'effets appartenans au Grand Général, à qui sa Majesté avoit écrit auparavant de même qu'aux Senateurs, pour les exhorter à lui être fidelles. & à rentrer dans leur devoir, pour rendre à la République la tranquilité qu'elle avoit perdue; mais ces remontrances n'ayant point eu d'effet, Sa Majesté n'eut pour eux aucuns ménagemens. Enfin, tout étoit en armes dans la Pologne, & les malheurs publics donnoient occasion aux brigandages des particuliers. Huit cens Gentilshommes ruinez s'assemblérent fous le Commandement du Smielenski pour chercher fortune, fans se déclarer pour aucun des deux Partis.

Après la publication de l'Interregne, la Ville de Danszie entra dans la Confédération, ou du moins elle donna les mains au détronement, & promit de se soumettre au nouveau

Roi

#### DE POLOGNE. #2

Roi qui seroit élu. Le Cardinal pour pardente engager les principales Villes du Roy-Augusts. aumé à faire cette demarche, leur avoit écrit une Lettre circulaire concue en ces termes:

#### Messieurs,

A République attend aujourd'hui de avous les mêmes marques de fidelité, que vous lui avez données en ses tems d'adversité aussi bien que de prosperité, & elles lui sont d'autant plus necessaires, qu'il s'agit présentement de maintenir sa liberté & de lui rendre sa premiere tranquilité, ce qui est le veritable but de notre commune Confedération, ainsi qu'il est connu à chacun, hormis à ceux qui sa plaisent dans le trouble, & dans leur propre dominage. Car qu'est autre chose la République depuis un certain tems sinon un noin sans corps & sans ame. Tout est en desolation par les désordres interieurs, la justice est pervertie, & foules aux pieds, on n'entend que guerres, oppressions, soupirs & pleurs des Peuples, D'Pon veut entièrement changer l'état aucien de la République pour en introduire un nouveau. Comme donc il est necessaire d'arrêter l'accroissement d'un mal si terrible.

#### 24 HISTOIRE DES ROIS

FREDRRI ble, nous vous envoyons Pétroite Confă-Avourt dération que les Palatinats & Grands Officiers du Royaume ont conclue ensemble, afin de vous porter à y entrer & à y faire entrer les autres. C'est aussi Messieurs ce que je fais en vertu de ma Charge Primatiale. Cependant je demeure en vous soubaitant toutes sortes d'heureux succez,

Messieurs,

Vôtre affectionné à vous servir.

Le Cardinal RADZIOWSKĮ.
Primat.

Cependant Auguste ne negligeoit rien de tout ce qui pouvoit conrribuer à affoiblir le Parti qui lui étoit opposé. Ce fut dans cette vue qu'il fit tenir à Sendomir une Diéte générale, dont l'ouverture se fit le 20. May, par une Procession ou Sa Majesté assista avec tous les Senateurs. Le 30. du même Mois on fit la lecture du Serment que le Roi de Pologne devoit faire, pour détester tout pouvoir ablolu, & promettre de maintenir la liberté & les Loix du Royaume. Quelques

ques Députez allérent ensuite inviter FREDERIG Sa Majesté & le Senat, à venir join- August L dre la Noblesse, pour délibérer ensemble tur ce qu'on devoit faire. Sa Majesté accompagnée de 16. Senateurs, comparut immédiatement après; Elle fût reçue par le Comte de Denbof, Maréchal de la Confédération, qui étoit à la tête de tous les Députez. Sa Majesté fit ensuite à l'Assemblée un discours également pathétique & touchant, dans lequel elle marqua sa tendresse & son zèle pour la République, & le desir qu'elle avoit qu'on aprouvât tout ce qui avoit été resolu ou proposé dans les Sessions précédentes. Le Palatin de Sendomir fit ensuite une ample déduction des véxations des Suedois. & de la manière qu'eux & les Confédérez du Conventicule de Warsovie avoient trompé & abusé les Commissaires de la République. Le Palatin de Russie parla aussi fortement sur le même sujet. & remontra de plus qu'il faloit prier le Pape de dégrader le Cardinal Primat, pour avoir attiré sur la Patrie tous les troubles & les désordres dont elle étoit afligée; Et l'on convint enfin, qu'il faloit donner audience le

#### 26 HISTOIRE DES Rois

FARDERIC Lendemain au Baron Jessen Envoyé de Denemarc.

Le 31. ce Ministre ayant été admis à l'Audience de Sa Majesté, fit une très-belle Harangue, par laquelle il témoigna que le Roi son Maitre, dont les prédécesseurs depuis plus de deux Siecles, avoient vêcu en bonne intel-·ligence avec cette République, étoit sensiblement touché de ses troubles. & fouhaitoit de contribuer tout ce qui étoit en son pouvoir pour y rétablir la Paix. Sur quoi le Sous-Chancelier, l'Evêque de Luke, & le Comte de Denhof le remerciérent, le premier de la part du Roi, le second du Senat, & l'autre de la Noblesse. Dans la même Session, on acheva de regler l'Acte de la Confédération générale, pour la détence de la Personne sacrée du Roi, ainsi que les droits de Sa Majesté & de la République. Le Maréchal de cette Confédération fit à haute voix la lecture de cet Acte, portant en substance. I. Ode tous ceux qui avoient figné la Confédération du Conventicule de Warfovie : étolent declarez Rebelles & Ennemis de la Patrie, conformément au Résultat de la Diéte de Lublin. II. Que le Cardinal

dinal Primat, l'Evêque de Posnanie, FAEDERIC le Grand Maréchal de la Couronne . Avouste les Palatins de Siradie & de Leczie, & le jeune Towianki, étoient déchus de leurs Dignitez & de leurs Biens. III. Qu'on feroit une Députation à Monsieur le Nonce, pour le prier de faire en sorte que le Pape excommuniat & dégradat les deux premiers, & donnât leur place à d'autres; que tous ceux qui étoient compris dans la dite Confédération sans l'avoir encore signée auroient 4. Semaines pour rentrer dans leur devoir, à condition qu'ils prêteroient aussi-tôt le serment de fidelité au Roi. IV. Que le Sous-Maréchal, le Général Brant & divers autres Officiers de l'Armée de la Couronne qui n'étoient pas encore joints à la Couronne Royale, auroient aussi le terme de 4. Semaines pour le faire, fous peine d'être declarez Complices du Complot de Warsevie. V. Qu'on feroit des Alliances, à condition qu'il n'en couteroit aucun démembrement à la République; que l'argent qu'on pouroit en tirer seroit apliquée au payement de l'Armée de la Couronne, & que les conquêtes que cette Armée pouroit faire, seroient cedées à la Ré-

FREDERIE publique. VI. Que la Noblesse de tous les Palatinats que s'étoient declarez pour le Roi, monteroit à cheval, lorsque S. M. le jugeroit à propos VII. Qu'on pourvoiroit à la sureté de l'Armée & du Maréchal de la Confédération Royale. VIII Et que le Grand Trésorier payeroit 4. quartiers de Solde à l'Armée de la Couronne.

> Le Roi & tous les Membres de la Confédération Royale approuvérent ce Resultat & le signérent sous Serment. fans qu'on y fit d'autre changement. finon qu'on accordoit seulement quinze jours à ceux du Parti contraire pour le signer, à l'exclusion du Cardinal Primat, de l'Evêque de Posnanie, du Prince Lubomirski Grand Maréchal de la Couronne, & des Princes de la Maison de Sapieba.

Le 2. Juin on nomma des Commissaires, pour entrer en Negociation avec l'Envoyé de Dannemarc. Le Roi, les Senateurs, & les Deputez de la Noblesse signérent la Confédération & prêtérent le serment. L'Envoyé de Moscovie ayant eu quelques jours après une Audience pariculière du Roi, communiqua à Sa Majesté la nouvelle qu'il avoit reçue par un Exprès que

10000.

10000. hommes d'Infanterie & 4000 FAEDERA Chevaux des Troupes du Gzar ion Augusta, Maitre avoient passé le Boristene depuis 15 jours avec 36: piéces de Canon, venant au secours de Sa Majesté, & qu'elles faisoient état d'y être dans quinze jours ou trois semaines aprit aussi que le secours Saxon fort de 18000. hommes s'étoit déjà mis en marche, & que dans peu, il pouroit être sur les frontieres de la grande Pologne. Mais d'un autre côté l'on reçut avis que le Général Renschidt s'étoit avancé avec les Troupe Suedoises, qu'il commandoit jusques à la petite Ville d'Ilza, & qu'il faisoit mine de vouloir venir attaquer l'Armée de Sa Majesté. Néanmoins on se flatoit qu'il n'oseroit l'entreprendre, parce qu'elle s'étoit postée sous le Canon de Sendomir, & qu'elle avoit deux Riviéres à ses deux côtés, savoir la Vistule & le de forte qu'il paroifsoit comme impossible de la forcer.

A peu près dans le même tems que le Roi & ceux de son Parti étoient assemblez à Sendomir, les Consédérez sirent à Warsovie l'ouverture d'une Diéte où l'on devoit proceder à l'Election d'un nouveau Roi. Après la celebra-

tion'

Auguste tion de la Messe & le Sermon, on se rendit au lieu où se font ordinairement les Elections. Le Grand Maréchal de la Confédération fit d'abord un discours fur le sujet pour lequel on étoit assemblé. & le Cardinal Primat en sit aussi un, après quoi on delibera du choix d'un Maréchal de la Diéte. & l'on élut sans aucune contestation, le même qui jusques alors avoit fait l'office de Maréchal de la Confédération. Mais quand on voulut passer outre; quelques Deputez s'y oppoiérent remontrant qu'il falloit auparavant voir l'éxecution des promesses du Roi de Suede, touchant la cessation des contributions sur les Terres des Confédérez & la retraite des Troupes Suedoises hors des dites Terres. Il y eut sur cela de grandes contestations.

> Dans la fuite on proposa divers Candidats. On mettoit de ce nombre le Prince Alexandre Sobieski; le Prince de Conti; le Prince Ragotski; l'Electeur de Baviere; le Dus de Mantouë; le Grand Maréchal Lubomirski: le Palatin de Posen, & le Prince Radziwill.

Grand Cancelier de Lithuanie.

Le Roi de Suede qui donnoit le branle aux suffrages de la plûpart des ElecElecteurs, avoit d'abord jetté les yeux Fardente fur le Prince Alexandre, & l'on affure au l'il lui proposa de monter sur le Trône. Le Comte Piper & tous les amis de ce jeune Prince joignirent leurs instances à celles du Roi de Suede, pour le porter à accepter la Couronne; mais il declara que puisque la mauvaise sortune de son Frere Ainé l'empêchoit d'y prétendre, rien ne pourroit jamais l'engager à prositer de son malheur.

On affure que le Cardinal Primat fouhaitoit fort de faire tomber l'Election sur le Prince de Conti. On dit même qu'il reçut le 27. un Courier de France, que ce Courier fut introduit sécrétement par la porte du jardin, & qu'après avoir demeuré trois heures dans le Cabinet de Son Eminence, il étoir allé chez Madame Towianski, à laquelle il avoit remis un joyau de la valeur de 6000 écus. Ce qu'il y a de certain, c'est que le Cardinal distroit sur toutes choses, de se fervir de cette occasion pour donner au Roi très-Chrétien des marques de son attachement à ses interêts, & qu'il faisoit tout son possible pour differer l'Election, jusques à ce qu'il eût de

#### HISTOIRE DES Rois 12

FREDERIC CE Prince la reponse qu'il en atteri-Audustr. doit.

\* 5 (A)

On ne parla presque pas des autres Candidats que nous venons de nommer, & la plupart des suffrages alloient en faveur de M. Leszinski Palatin de Posnanie. Il y en a qui prétendent que le Roi de Suede s'étoit tenu jusqu<sup>5</sup>alors dans l'impartialité à cet égard, & qu'il ne témoigna qu'il seroit bien aile que ce Palatin fut élu 🗸 qu'après avoir remarqué que presque tous les suffrages étoient en la faveur. Un Auteur celebre n'est pas tout-àfait de cet avis. Voici selon lui com-

ment la chose se passa.

Le jeune Stanislas Leczinsky, étoit alors député de l'Assemblée de Warsovie pour aller rendre compte au Roi de Suede de plusieurs differens survenus dans dans le tems de l'enlevement du Prince Jaques. Stanistas avoit une phisionomie heureuse, pleine de hardiesse & de douceur, avec un air de probité & de franchise, qui de tous les avantages exterieurs, est sans doute le plus grand, & qui donne plus de poids aux paroles, que l'éloquence même. La lagesse avec laquelle il parla du Roi Auguste, de l'Assemblée, du Car-

Cardinal Primat, & des.intérêts diffe-Farinais rens qui divisoient la Pologne, frappa Avgusta Charles XII. Ce Prince le connoissoit en hommes: il avoit réussi dans le choix qu'il avoit fait de ses Généraux & de ses Ministres. Il prolongea exprès la conference pour mieux sonder le genie du jeune Député. Après l'Audience il dit tout haut . qu'il n'avoit jamais vû d'homme si propre à concilier tous les Partis. Il ne tarda pas à s'informer du caractère du Palatin Lees zisski; il sût qu'il étoit plein de bravoure, endurci dans la fatigue; qu'il couchoit toujours fur une espèce de paillasse, n'éxigeant aucun service des les domestiques auprès de sa personne : qu'il étoit d'une tempérance peu commune dans ce Climat, libéral, adoré de ses Vassaux; & le seul Seigneur peut-être en Pologue qui eût quelques amis, dans un tems où l'on ne connoissoit de liaisons que celles de l'intérêt & de la faction. Ce caractére qui avoit en beaucoup de choses du raport avec le sien, le détermina entiérement. Il ne prit conseil de personne. 8 sans aucune intrigue, sans même aucune déliberation publique, il dit à deux de ses Géné-Tyme III.

## 24 Historas Des Rois

PARDERIC PAREX : Voild le Roi qu'auront les Polo-Aveuste. mois.

La résolution étoit prise, & Staniflas n'en favoit rien encore, quand le Cardinal Primat vint trouver Charles. Le Prélat étoit Roi dans l'interregne, & vouloit prolonger fon autorité passagére: Charles lui demanda quel homme il croyoit en Pologne digne de regner. Je n'en connois que trois, dit le Cardinal. Le premier est le Prince Sapieba; mais son humeur imperiouse, cruelle, & despotique ne convient point à un peuple libre. Le tecond est Lubomirski, Grand Général de la Couronne; mais il est trop vieux, & soupçonné d'aimer trop Pargent. Le troisième est le Palatin de Posnanie, plus digne du Trône que les deux autres, si son peu d'expérience ne le rendoit inhabile à gouverner une Nation si difficile. Le Cardinal donnoit ainfi l'exclusion à ceux-mêmes qu'il proposoit, & vouloit faire eroire incapables de regner les seuls qu'il avoit dit en être dignes. Le Roi de Suede finit la conversation en lui difant, que Stanistas Leczinski fereit sur le Trône

A peine le Cardinal sortoit d'auprès

du Roi qu'il reçoit un Courier de cet-Farmant te Palatine qui le gouvernoit. Il ap-Augusta, prend par les Lettres qu'elle lui envoye, qu'elle veut marier sa fille au Fils de Lubomirski, & le conjure de tout employer auprès du Roi, pour donner la Couronne de Pologne au Pére. La Lettre venoit trop tard, le Cardinal avoit donné de Lubomirski des impressions qu'il ne pouvoit plus essacer. Il épuisa toute son adresse pour amener le Roi de Suede insensiblement au nouvel intérêt qu'il embrassoit: il esseva de le détourner sur tout du choix de Stanistas: Mais qu'avez-vous, dit le Roi, à alléguer contre lui? Sire, dit le Primat, il est trop jeune. Le Roi repliqua sechement, il est à peu près de mon age; tourna le dos au Prélat; & aussi-tôt envoya le Comte de Horne fignifier à l'Assemblée de Warfovie, qu'il falloit élire Stanislas Leczinski.

Quoiqu'il en soit à cet égard, le Comte de Herne étant de retour, sixa le jour de l'Election au 12. Juillet. Le Cardinal parut consterné en apprenant cette nouvelle. Il representa au Comte que la nomination precipitée d'un nouveau Roi ne produiroit aucun bon esset; qu'il ne se devoit pas

### 26 Histoire des Rois

Partitude opiniâtrer à un seul Candidat; que Augusta. l'empressement avec lequel il poussoit les interêts du Palatin de Posnanie préjudicioit à la liberté de l'Election, & que le Parti contraire ne manqueroit pas de se prévaloir de toutes les violences qu'il commettoit, pour forcer une Nation libre à donner aveuglément dans ses vues.

Cependant l'Evêque de Posnanie, les Castelans d'Inouraciaw, de Ploesko, & de Stemi, se rendirent au lieu qu'on avoit destiné pour l'élection. Le Cardinal ne s'y trouva pas. Les Députez qu'on avoit envoyez pour l'inviter, revinrent avec une réponse, qui ne sur guère au goût des Plenipoten-

tiaires Suédois.

Ge Primat conjura l'Assemblée de ne rien entreprendre contre les Loix, & de disserer l'Election de quelques jours. Le Général Horne, qui avoit aussi pris sa place dans l'Assemblée, pressa là-dessus l'Evêque de Pamanie de nommer un nouveau Roi. Il sut secondé par quelques Députez qu'on avoit déjà gagnez. Cependant on jugea à propos d'envoyer encore de nouveaux Députez au Cardinal & aux autres Senateurs pour les inviter de nouve

nouveau de se trouver à l'Assemblée. FREDERIE Sur ces entresaites les Députez de Augusta.

Podlachie s'aprochérent de l'endroit où on s'étoit assemblé. Ils voyoient ce même lieu, environné de trois cens dragons Suédois, & de cinq cens fantassins, sans compter un nombre infini d'Officiers Suédois qui suivoient par tout le Comte de Horne. Ces Deputez après avoir été quelque tems dans l'irrésolution, continuérent pourtant leur chemin, & entrérent dans l'Assemblée. Ce fut alors que le Sieur Jeruzalski eut avec le grand Trésorier Sapieha un entretien qui fit beaucoup de bruit. Quoi!disoit-il en lui montrant les Troupes Suédoises, une élection qui se fait à la faveur des armes Suédoises, pourroitelle subsister? Sauroit-elle être libre? La République sera malbeureuse pendant quelque tems, mais les autheurs de ces desordres le seront pour toujours. On ignore la reponte du Grand Thrésorier.

Les Députez qu'on avoit envoyez aux Senateurs ablens, n'avoient pas réussi dans leur négociation. Le Cardinal & le Grand Général déclarérent qu'ils ne se vouloient rendre à l'Assemblée que le 14. & les Palatins de Lencicie & de Siradie s'excusérent sur

FARRER une feinte indisposition. Le seul Palatin de Posnanie déjà destiné à porter la Couronne de Pologne, vint à l'Assemblée accompagné de ses domesti-

ques.

Le Maréchal représenta à l'Assemblée qu'il falloit absolument differer PElection jusqu'au 14. & que l'on pourroit alors nommer un Roi du consentement universel de tous les Senateurs & des Palatinats assemblez à Warfovie. Il fut interrompu dans son discours par les Pensionnaires de la Ils commencérent à presser plus que jamais l'Evêque de Posnanie de nommer un nouveau Roi dans l'abfence du Cardinal; mais ils furent interrompus à leur tour par les Députez de Podlachie. M. l'Evêque, s'écrioientils, ne vous rendez pas à leurs remontrances; car nous protestons aussi bien contre l'Election que contre la nomination L'un nonveau Roi. Le Maréchal Brovisz déclara la même chose.

Toutes ces persuasions & ces protestations n'aboutirent pourtant à rien. Les Deputez que le Comte de Horne avoit gagnez en faveur du Palatin de Posnanie, continuérent toujours à presser la nomination. Le Sieur Jeruzalski

## DE POLOGNE 39

s'y oppola de nouveau. " Il faudroit, Farmente , disoit-il, plûtôt songer à la conser- Aveuera vation de nôtre liberté qu'à une , nouvelle élection. Elle doit-être . libre, & on nous veut forcer de n recevoir un Roi de la main d'une , Puissance étrangere. Les Loix du .. Royaume veulent qu'aucunes trou-" pes étrangeres ne le puissent appro-, cher de l'endroit qu'on a choisi pour , une élection, & on nous obséde de " Dragons & de Fantassins. On viole , par - là une Constitution qui est la .. base & le fondement de nôtre libernté. Aucuns motifs particuliers ne me , font déclamer contre un procedé si " peu conforme à nos Loix. ... en vue que les intérêts de ma Patrio. , Je suis même disposé à reconnoître , pour Roi celui qui est présent à , cette Assemblée, qui nous écoute, mes Fréres, que nous voyons tous , ensemble, & qui nous veut gou-" verner, à quelque prix que ce soit. , Mais il faut faire auparavant la paix avec la Suede. Il faut corriger les . Loix au lieu de les violer de plus " en plus; sur tout il faut éviter cet-" te dépendence si injurieuse à toute , la Nation, qui nous fait donner a-C'A

# 40 - HISTOIRE DES ROIS

AUGUSTE.

FREDERIC ,, veuglément dans les sentimeus d'un " Prince étranger. Ne laissons point de mauvais exemples à nôtre postérité! N'entreprenons rien non plus au préjudice de l'autorité du Primat & du Senat! Tel a été le but de , nôtre Confédération. Je suis prêt de " consentir à tout dès qu'on aura obse servé ces formalitez. Mais je proteste au nom de la Province de Pod-, lacbie, dont j'ai l'honneur d'être Dé-, puté, contre tout ce qu'on pourra , entreprendre, si on ne les observe pas. " Les autres Deputez de Podlachie protestérent contre l'élection à l'exemple de Jeruzalski.

On prétend que le Comte peu satisfait de voir la fierté avec laquelle les Podluchiens defendaient les privileges du Royaume, s'avança vers ces Députez; qu'il les brusqua, les menaça, & fit même avancer des Troupes, pour les ranger à sa devotion. Mais Feruzalski & ses Compagnons toujours fermes dans la noble résolution qu'ils avoient prise de ne jamais consentir à une é-lection, qui souloit aux pieds toutes les Loix du Royaume, furent insenfibles à tous ces mouvemens que Horne se donnoit pour les faire changer de ſenprivileges & de nos prérogatives.

Le Général Norne voyant que ces menaces ne produisoient aucun effet, employa l'Evêque de Posnanie pour attirer à son parti les Podlachiens. Mais dans le tems que ce Prélat conferoir avec eux, il sut tout d'un coup interrompu par un grand bruit qui changea en peu de tems la face des afaires.

Bronikowski, Deputé de Posnanie. le causa par un discours qu'il prononça dans l'Assemblé. .. Les énormes .. contributions des Suedois & des Sa-22 xons, dit-il, ont tellement ruiné la " Haute Pologne, qu'il lui est impos-, fible de se remettre, à moins qu'el-, le ne se voye délivrée des Troupes , étrangéres. L'Election seule nous peut procurer cet avantage. Pourn quoi donc la differons-nous? Je " déclare Roi au nom du Palatinat par " lequel je suis envoyé, je déclare, dis-je, Roi de Pologne & du Grand Duché , de Lithuanie Stanislas Leczinski, Palatin de Posnanie."

## HISTOIRE DES ROIS

Les amis & domestiques que ce Se-Avoust : nateur avoit amenez pour ce sujet, firent la même chose, & pressérent l'Evêque de Possanie de prendre la place du Primat pour aller à la nomination. Il demanda donc trois fois de suite aux Députez de Podlachie, s'ils ne changenient point de sentiment à l'égard du Palatin; mais ils protestérent autant de fois contre son élection. Nonobstant cela l'Evêque de Posnanie cru Vive le Serenissime Stanislas I. ela Roi de Pologue. Les gens qu'on avoit apostez, relévérent ce Vivat. & les Troupes Suedoises firent taire par leurs décharges continuelles les Podlachiens, qui déclamoient toûjours contre cette nomination. Il prirent pourtant le parti de se retirer, voyant que leurs protestations ne produisoient aucun effet; ce que le Maréchal de leur Confédération sit aussi, après avoir protesté de son côté contre l'Election.

Jerôme Lubomirski, Castelan de Crakovie, & Grand Général de la Couronne de Pologne ajoute encore un grand nombre de circonstances fort remarquables à celles que nous venons de raporter. Elles se trouvent dans un Manifeste, qu'il rendit public le \$1. Novembre 1704. Voici donc com- Frederic

ment il parle de cette Election.

, Il n'y a dit ce Général, qui que ce soit en Pologne du nombre de ceux , qui sont considérables ou par leur , naissance, ou par leur vertu, qui " ne doive être frapé du plus grand ,, étonnement, lors qu'il vient à fai-, re attention à cette élection qui ne s'est point faite par des suffrages li-,, bres, mais par violence, en proposant un sujet qu'on a été obligé de nommer. En effet dans le Champ , de l'Election on n'a admis aucunes " raisons ni aucunes remontrances, & " les personnes passionnées qui y pré-, sidoient, n'ont pas voulu qu'on pro-" rogeât au delà du Samedi une élec-" tion, qui outre les raisons, que j'ai " déjà raportées, étoit en toute manière illégitime & nulle selon nos , Loix, puis qu'elle devoit encore " être continuée pendant l'espace de , deux Semaines; ce terme ne pou-, vant être reduit à moins, sans un , consentement unanime de toute , l'Assemblée Nonobstant tout cela " l'opiniatreté, l'emportement, & la " volonté absolue de ceux qui prési-" doient, fit finir l'élection au jour , nom-

# Histoire des Rois

Aveuste,

Fardenie " nommé, & on n'eut aucun égard ,, aux oppositions. On réfusa de " m'entendre quelques jours auparavant, lorsque j'étois d'avis qu'on .. limitat l'Acte de l'élection & qu'a-, vant toutes choses on agit de la " Paix, & qu'on eût soin de faire in-" struire toute la République de ce , qui se passoit. Mais c'étoit parler à des . Sourds on ne me fit aucune répon-" se : on ne répondit à mes raisons , que par des cris & des menaces. Les conseils violens curent le dessus, & personne n'ignora de quelle maniére cette élection devoit être commencé, continuée & conclue, avec ,, quel apareil & quel éclat elle devoit , se faire; ce qui s'éxécuta un Samedi, jour critique & fatal à nôtre Pa-,, trie.

" Ayant donc pressenti la violence " qui devoit être faite à la liberté de l'élection, je communiquai mon dessein à quelques Senateurs bien , intentionnez, à quelques Nobles & à quelques Députez, particulièrement à ceux du Palatinat de Podlachie, comme à de vigoureux Défenseurs de nôtre liberté, (leurs noms ne sont pas inconnus au Pu-, blic)

blic) & trois jours avant l'élection Frederic , nous cessames de nous trouver à Aveusse. . l'Assemblée pour nous mettre à coun vert de l'oppression. Le Samedi étant vehu nous tâchames de per-" suader à quelques-uns de Mrs. les Députez qui se trouvérent le matin , chez le Primat du Royaume, pour , parler du Traité de Paix, nous tâ-" chames, dis-je, de les persuader de ne point précipiter l'élection. Mais . comme l'accord étoit déjà fait avoc , les Commissaires de Suéde, nos per-, suasions furent inutiles. Le Général 19 Horne, qui étoit le principal Com-" missaire du Traité, tâcha d'abreger ,, le tems de la Session, & comme les , Députez qu'il avoit gagnez, tar-, doient à se rendre au Champ de l'6. ,, lection, l'impatience le faisit, & il , dit en Latin : Il faut absolument que " Pélection se fasse aujourd'bui, & je ne a dormirai platôt point jusqu'à minuit, . à moins qu'elle ne se fasse. Il n'eut , pas de peine à faire ce qu'il vouloit. n car les personnes qui avoient été supornées, s'étant rendues dans le 5, champ de l'élection, appuyées sur 2, son pouvoir, on n'eut aucun égard aux voix, ni aux clameurs des gens " qui

#### 46 HISTOIRE DES ROIS

AUGUSTE.

Parmue,, qui, pendant quelques heures s'op-, posérent de toutes leurs forces, & , demandérent qu'on conservat la liberté de l'élection. Bien plus, on n'eut aucun égard au Maréchal de la Confédération qui opposa jusqu'à sa Vie pour la liberté, & qui enfin las de crier & de se tourmenter, jetta son bâton de commendement, & s fe retira. Alors les personnes subornées dont nous avons parlé, se » voyant soutenues par le Général , Herne, mirent une fin de mauvais , augure à cette triste scene, le soleil , étant déjà couché. La persuasion , armée du Général Horne hâtoit exs trémement la conclusion; il obser-, fervoit soigneusement ceux qui s'op-, posoient : il avoit autour de lui grand nombre de Soldats Suedvis. atant à pied qu'à cheval, & mena-, coit de tems en tems de mettre en , cendres les biens de œux, qui s'op-, poseroient à l'élection. Des Colo-, nels & d'autres Officiers occupoient , les portes, & attendoient avec im-, patience le denouement de ce beau pectacle. Pour ce qui est de moi, " & des Senateurs dont j'ai déjà parlé,

1, lé, nous nous absentames, & nous Augustic. ne voulumes avoir aucune part à , cette infraction de la liberté de nos "élections; liberté qui est le plus pré-" cieux joyau de nôtre République, , & nous évitâmes par-là une tache , fâcheuse, qui nous auroit deshon-, norez auprès de la postérité. On , nous dépêcha à chacun de nous en , particulier des Députez, pour nous persuader de nous trouver à l'élece , tion. Pour ce-qui me regarde, je remerciai ces Messieurs de l'honneur , qu'ils me faisoient de m'inviter, & " je m'exculai sur ce que je ne voun lois pas affilter en personne aux funerailles de la liberté; que la dou-" leur que je ressentois en mon cœur, " me suffisoit, pour me faire déplorer 2, toute ma vie la perte que nous faifions de la liberté de nos élections. Incontinent après, je commençai à protester contre une si violente ao-, tion, à les persuader & à les prier , de ne pas donner le coup mortel à ,, la République, & de remettre ,, l'Assemblée au Lundi: Le Primat , du Royaume, les Palatins de Si-, radie & de Podlachie, & quelques autres firent aussi la même chose. " Mais

### 48 HISTOIRE DES Rois

" Mais tout cela fut inutile, particu-" liérement auprès de ces Députez. " qui n'en étoient plus les maitres, & », qui se voyoient obligez d'obéir ,, contre leur gré à des étrangers. A " peine peut-on compter quelques per-, sonnes distinguées dont l'opiniatreté , ait contribué à cette élection. Voi-, là donc encore une fois quel a été . le denoûment de cette malheureuse 21 tragedie, dont la posterité ne sera mention qu'avec horreur. Le Pri-29 mat ne nomma point l'Elû: les " trois interrogations qu'on a coutume de faire, Si le Candidat a été élu. , d'un consentement unanime (nemine. " contradicente) ne furent point faites: ,, le prétendu Primat suborné pour ,, cette action, le nomma simplement , & sans observer aucune des Cérémonies, & le peuple crioit à haute voix Vivat au milieu des décharges. a du canon & de la mousqueterie des " Suedois. Dans l'Eglise, la promul-, gation qui se devoit faire par les. , Maréchaux du Royaume, se sit en " chaire par un homme du Bas Gler-" gé. Les Pasta Conventa qui devoient. " précéder le Traité, ne furent ni lus, , ni confirmez par le serment. Le

., Pré-

Prétendu Primat devoit faire impri- FREDERIC , mer le détail de l'élection : je ne Augusté.

" sais s'il l'a fait; l'étonnement que " toute cette affaire m'a causé, ne m'a

" pas permis de m'en informer.

On affure que le Roi de Suede s'étoit aussi rendu incognito à Warsovie, &c que s'étant mêlé dans la foule, il sut le premier à crier, Vivat, aussi-tôt que l'Evêque de Posnanie eut declaré

Stanislas Roi de Pologne.

Dès le lendemain de l'Election, le Cardinal Primat & tous ceux de son Parti reconnurent le nouveau Roi. & le feliciterent sur son élévation au Trône. Ce Prince de son côté écrivit au Roi de Suede pour lui donner avis de 10n avenement à la Couronne. Sa Majesté Suedoise lui repondit le lendemain, que son merite lui avoit gagné les suffrages unanimes des Polonois; qu'il en avoit une joye tensible, dont il ne devoit pas douter; & que comme il n'avoit d'autre vue que de renouer pour toujours l'ancienne alliance d'amitié & de paix avec la République de Pologne, il la félicitoit de ce qu'elle avoit obtenu pour son Roi, celui qui par sa vertu & par sa sagesse étoit capable de la relever. Stanislas nomma auffi des Commissaires · - Tom. 111.

FREDERIC traiter avec ceux du Roi de Suede afin de satisfaire les Polonois qui étoient attachez à leur parti, & pour faire connoitre aux autres, que l'on le renfermoit dans les principes de la liberté Polonvife.

Le mois suivant il se donna deux fanglans Combats, l'un fur les bords de la Duna à onze lieues de Riga, entre le Prince Wiesnowiski & le Comie de Leeuwenbaupt; & le second près de la Ville de Posen, entre les Suedois & les Sexons. Dans le premier le Prince Wiesnowiski commandoit un Corps de 12000. Hommes pour le Roi Auguste. & le Comte de Leeuwenhaupt en commandoit sept mille pour le Roi de Suede. Wiesnowiski y fut mis dans une entière deroute, avec perte de 2000. des siens qui demeurérent sur le champ de Baraille, de 28. pieces de Canon, quarante Drapeaux, & tout le Baga-Les Suedois de leur côté ne perdirent que fort peu de monde, de sorte que ce fut pour eux une Victoire entière. Cette Action se passa le 6. du mois d'Août.

Les Suedois eurentencore l'avantage dans le feçond Combat. Ils étoient au nombre de 2000, presque tous Dragons, & Troupes de nouvelles levées.

Comme ils campoient près de Pose Farante sous le commandement du Major Gé-Aveutta néral Meyerfelds, les Saxons qui n'en étoient éloignez que de quelques lieues, se proposérent d'enlever ce petit Corps. Pour cet effet ils se mirent en marche le 🚜 Août avec 4000. Chevaux & 2200. Hommes d'Infanterie & & s'avancérent pendant la nuit avec toute la diligence & le secret possible; mais heureusement pour les Suedois, m Deserteur Saxon les vint avertir sur les onze heures du foir du dessein de leurs ennemis. Austi-tôt le Major Général Meyerfelds ranga ses Troupes en ordre de Bataille. & fit venir de la Ville le Colonel Werdenbeimb avec 200. hommes de pied, & le Capitaine Wrangel avec 150. cheveaux. Il prit pour lui le Commandement de la droite le Colonel Horne commande le Corps, & le Colonel Taube la gatiche, & en cette disposition il attendit l'ennemi qui parut à la pointe du jour, & attaqua d'abord la garde avancée. Comme les Saxons n'entendirent point de bruit au Camp, ils crurent fur-prendre les Suedeit dans leurs lits; mais s'étant approchez ils les trouvés rent fous les armes. & bien preparez D à

## HISTOIRE DES Rois

Fardraie au combat. Ils ne laissérent pourtant

Aveusize pas de s'avancer avec beaucoup de fierté. & firent en arrivant une terrible décharge sur les Suedois, à laquelle ceux-ci repondirent par une autre, Et marchérent en suite l'épée à la main contre leurs ennemis. Cette vigoureuse charge mit les Saxons en quelque désordre, sur tout à la droite qui étoit commandée par le Lieutenant Général Dausse. Le Colonel Taube l'attaqua fi vivement, qu'elle fut d'abord mise en deroute, & fans lui donner le tems de ie rallier, il la poursuivit jusques à une lieue de là, qu'elle se jetta dans une grande Forêt. Voyant donc qu'il lui seroit inutile d'aller plus loin, il revint sur ses pas, & fut fort surpris en arrivant de trouver les Saxons maitres du Champ de Bataille, & les Suedois retirez dans la Ville; ce qui étoit arrivé par ce que l'Infanterie Saxonne ayant fait un détour étoit venue tomber à dos fur les Suedois & avoit obline le Major Général Meyersfelds à faire cette démarche. Le Colonel Taube ne se déconcerta point pour cela: il rangea ses Escradrons en orde de Bataille, & ayant içu par un Polonois qui venoit de la Ville, que le Général MeyersMeyersfelds, ne pouvoit pas sortir par-Farderais ceque le passage étoit sermé, il tour-Auguria, na à droite pour le lui ouvrir, ce qui réussit sort bien. Alors le Major Général Meyersfelds sortit, & le combat recommança; mais les Saxons ne jugérent pas à propos de s'opiniâtrer, ils se retirérent d'abord, & ne s'arêtérent qu'après qu'ils eurent passé la Riviere de Varte.

Les Saxons firent une perte considerable dans cette occasion. Ils eurent le Comte de Promuliz, le Colonel Retz, deux Lieutenans Colonels. fix Capitaines & cinq cens quarante bas Officiers ou Soldats tuez, plus de fix cens blessez, parmi lesquels étoient un Colonel, trois Capitaines, le Major Genéral Brauser, qui mourut de ses blessures, quatre Capitaines, & quatre-vingt-seize Soldats faits prison-Du côté des Suedois le Colonel Taube fut blessé au bras; le Lleutenant Colonel Grothausen à l'épaule. quatre Capitaines, & trois Lieutenans furent aussi-blessez. Deux Lieutenans, deux Cornettes, & près de trois cens bas Officiers où Soldats furent tuez. & quarante huit faits prisonniers.

Auguste étoit à Kamin, lorsqu'il

# 44 HISTOIRE DES ROIS

FREDERIE apprit qu'on avoit élû le Palatin de Posnanie pour Roi. Il s'y arrêta & fit assembler le Grand Conseil qu'il avoit ajourné à Sendomir. Toutes les Sessions se tinrent en sa presence, & la conclusion fut que le 28. Juiliet on y fit lecture d'un Ecrit fort ample par lequel les Sénàteurs & la Noblesse de la Confédération Royale formée à Sondomir, declaroient, que tous les Droits & toutes les Libertez de la Nation avoient été violez par le Roi de Suede & ses adherens, & protestoient contre l'Election du Roi Stanislas. comme étant illegitime & faite contre les Loix, declarant le Palatin de Possanie Rebelle & ennemi de la Patrie. Le Roi qui n'attendoit d'eux que cet Acte, remercia cette Assemblée de la continuation de son zèle. & resolut non seulement de le faire imprimer; mais aussi d'en donner part aux Puissances étrangeres, afin que personne n'en pretendît cause d'ignorance. L'Assemblée de son côté autorisa le Roi de disposer des Charges vacantes, & de proceder contre les adherens des Suedois, & ensuite elle le separa & fut ajoutnée au 18. Août. Après cela Auguste continua sa marche, & vint se

poster à Simowa, lieu situé à quatresante Aventre.

lieues de Farostaw.

Le Roi de Suede s'étoit auffi avancé dans la Russie jusques auprès de Jarestow & de Leopold, pour aller chercher le Roi Auguste qui étoit campé à Solock: mais celui-ci au lieu d'attendre l'Ennemi, décampa à la sourdine le 21. Août, & marcha du côté de Warfovie avec la plus grande diligence qu'il put. Dès que le Cardinal, qui étoit encore dans cette Ville, eut êté informé de sa marche, on tint Conseil sur ce que l'on avoit à faire. Le Général Horne vouloit que l'on attendît de piè ferme, se fiant à la promesse que le Roi de Suede son Maitre avoit saite qu'il alloit combattre ce Prince, où du moins que s'il s'éloignoit de lui, il'le sulvroit de si près qu'il n'auroit pas le tems de l'enlever dans Warfovie. hi d'en faire le siège, quelque court qu'il pût être. Ce Général vouloit donc dans cette conflance qu'avec six mille Potenois, que le Prince Lubo-mirski commendoir devant Warsovie, & fix-cens-foixante-quinze Suedois qu'il avoit dans cette Ville, dont il en avoit détaché 200 pour garder le poste de Lakovitz, on tint ferme contre le Roi

FAEDERIC Auguste quand il se présenteroit. Le Général Horne résolut d'avancer à Lakovitz avec l'Armée de la Couronne. & les quatre cens cinquante hommes qu'il avoit avec lui. On se mit en marche à minuit; mais les Polonois ne trouvérent pas à propos de se battre sans leurs bagages qu'on voulut faire rester à Warsovie, de sorte que le Général Horne voyant qu'il n'y avoit rien à espérer d'eux, y resta avec sa petite troupe, croyant y pouvoir tenir assez, pour donner le tems au Roi son Maitre de tomber sur l'Armée du Roi Auguste.

Le 29. Aout le nouveau Roi se retira avec la Reine son Epouse, le Prince Alexandre Sobieski, le Cardinal Primat, le Prince de Lubomirski Grand Maréchal de la Couronne, les Palatins de Siradie, de Lancizie, & de Polakie, le Trésorier de Lithuanie, le Castelan de Crakovie, le Sous-Chambellan, & plusieurs autres d'entre les principaux des Confédérez. Stanislas fut en quelque façon forcé de suivre l'Armée de la Couronne; ce Prince passa la Vistule fur le Pont que l'on y avoit construit, & alla joindre le Roi de Suede à Lem-Quant à l'Evêque Posnanie, il

ne put suire, parcequ'une dangereuse Farmane, maladie le retenoit dans Warsevie.

Aveusre.

Auguste en arrivant fit occuper toutes les avenues de la Ville en decà de la Vistule, & le 1. Septembre le Général Brand, qui le suivoit avec un corps de Colaques & une partie de l'Armée de la Couronne, se posta de l'autre côté de la Riviere. Toutes ces troupes ensemble montoient à vingt ou vingt-cinq mille hommes. & le reste qui n'alloit pas à plus de 15. mille hommes, suivoit plus pesamment. Le premier soin du Roi Auguste fut de dresser deux Batteries, lesquelles tirérent avec succès depuis le matin du 2, Septembre jusques au lendemain au soir que le Général Horne se retira dans le Château avec sa Garnison, & que les Magistrats de la Ville ouvrirent leurs Portes au Roi. Ce Prince en fit aussi-tôt prendre possession, & reçût des Magistrats une somme de cinquante mille écus pour le rachat du pillage. En même tems il envoya, au Général Horne un Tambour accompagné d'un Prêtre Lutherien Suedois de Nation, que le Général Brand avoit pris dans Latowice, avec ordre d'informer ce Général de la manière dont

Ų 5

les Cosaques avoient traité les Suedois Auguste, ses Compatriotes, qui étoient dans certe Ville, & l'avertir qu'on lui feroit un pareil traitement s'il ne se rendoit pas incessamment lui & sa Garnison.Of il faut savoir que Lasowice est un petit lieu sans défense où le Général Brand avoit trouvé 300. Suedois, lesquels il avoit passé au fil de l'Epée de même que 80. autres qui s'étoient aussi rencontrez dans son chemin, en un autre petit endroit nommé Lucovie. Cela épouvanta le Général Horne, & l'obligea à demander un delai de 24. heures pour songer à ce qu'on lui demandoit. On lui accorda ce delai, & le lendemain il, fit battre la chamade & capitula aux conditions, saivantes.

1. Oue toute la Garnison demeure-

roit prisonière de Guerre.

2. Que le Général Horne & ses Officiers laisseroient tous leurs effets.

2. Qu'on donneroit aux soldats ausant de bagage qu'ils en pourroient porter & que le reste seroit saisi.

4. Que ni le Général Horne, ni les Officiers, ne seroient insultez ni molessez en aucune manière, ni par les Cusaques ni par les Polonois.

5. Et Qu'on pardonneroit à tous

ceux.

Beux qui avoient ci-devant suivi le Roi FALDRAM Auguste, pourvû qu'ils ne fussent pas déserteurs.

Le 5. le Général Horn fortit du Château avec sa Garnilon qui étoit desarmée, & forte leulement de 800. hommes. Il étoit à cheval, mais lorsqu'il passa devant le Roi il mit pied à terre pour le saluer, & lui présenta son épée, laquelle Sa Majesté eut la bonté de lui rendre. Le Major & les Capitaines fortirent aussi à cheval, & les autres Officiers suivirent avec leurs armes, mais à pied. Dès que la Garnison fut hors du Château, on la conduisit au Palais du Cardinal Primat, pour y tenir prison, tant les Officiers que les Soldats. On s'empara enfuite de tous les effets des Prisonniers, & des Confédérez, tant de ceux qui se trouvérent dans leurs Maisons, de ceux qui avoient été mis en dépôt dans les Monastères & autres heux, & l'on en fit une recherche très-rigoureuse. Cela dura trois jours. au bout desquels le Roi, sur un faux avis que les Suedois étoient en marche pour les venir attaquer, abandonna

cette Ville, emmenant avec lui l'Eve-

France que de Possanie tout malade qu'il Auguste. étoit, les deux fils du Castelan de Crakovie, les deux Ministres Wachstager & Palmentin, au premier desquels il reprocha qu'étant né à Thore, & par conséquent sujet de Pologne, il n'avoit pas laissé de servir d'Instrument contre son Roi & sa Patrie. Les autres Prifonniers Suedois surent embarquez sur la Vistule, & avec eux une partie du plus gros & du plus pesant butin.

Le Général Horne, qui avoit interêt de rendre compte de sa conduite au Roi de Suede, demanda à Auguste la permission de l'aller trouver sur sa parole; ce qui lui fut accordé de même qu'à tous les Officiers qui furent échangez dans la suite. Tous les Officiers, le louérent beaucoup des maniéres affables du Roi Auguste. Le Nonce du Pape s'avisa de revendiquer l'Eveque de Posnanie, & lui envoya dire qu'il étoit arrêté par l'ordre de Sa Sainteté & non par celui de Sa Majesté Palovoise. Auguste bien aise de punir cet Evêque, le remit entre les mains du Nonce. Ce Prelat après avoir vû piller sa maison, fut porté par des soldats chez le Ministre Italien, & envoyé en

Saxe. On prétend que comme cet E-FREDERIE vêque descendoit du Château, un Po-Auguste. lonois eut l'insolence de l'insulter; qu'estce que c'est, lui dit-il, Monsteur l'Evéque, je croyois en entrant dans l'Eglise, vous trouver disant la Messe; & je vous rencontre ici parmi le ser & le seu; est-

ce là vôtre place?

On fit sortir avec violence les deux enfans du Grand Général & la Mére, du Couvent où ils s'étoient refugiez, pour éviter la fureur des Soldats. Un Polonois dit au Roi Auguste en leur présence, qu'il falloit extirper cette race rebelle, & pria Sa Majesté de lui livrer ces deux enfans, pour purger la République de cette famille, qui lui avoit été toujours funeste. Mais Sa Majesté, bien éloignée de ces sentimens, fit garder avec soin ces trois Prisonniers, d'autant plus qu'elle savoit que Madame Lubomirski avoit beaucoup de pouvoir sur l'esprit du Grand Général, & qu'ainsi elle pourroit le faire revenir dans le parti de Sa Majesté. Le plus petit de ces enfans âgé seulement de huit ans, & qui avoit été indigné de l'odieuse commission que le Polonois avoit demandée à Sa Majesté, le voyant passer quelques momens après dans

### Ke Histoire Des Rois

FREDERIC dans la Cour du Palais où ils étoient. lui jetta par la fenêtre une pierre sur la tête, comme une marque du ressentiment qu'il conserveroit toujours de la cruauté qu'il vouloit exercer à son

égard.

Auguste sut camper à huit lieues de Warlovie entre Zacrekzin & Czernieleko. Les Habitans voyant leur Ville évacuée & le Roi parti, crurent n'avoir plus rien à craindre; mais ce Prince desabusé de la pretendue aproche des Suedois, y renvoya une Compagnie de Cavalerie, avec ordre de continuer à faire perquisition des Confédérez, & d'imposer de plus une Taxe aux Marchands de la Ville. Les Magistrats surpris & consternez, eurent beau représenter, qu'ayant payé la somme dont on étoit convenu pour le rachat du pillage de la Ville, ils avoient esperé de la clémence de Sa Majesté, qu'elle ne leur demanderoit rien davantage, toutes leurs remontrances ne purent empêcher que Messieurs Rowna, & Reokur ne sussent conduits au camp pour sûreté d'une somme de 150. mille écus, à laquelle surent tatter les Marchands de Marchands xez les Marchands de Warfovie.

Pendant que le Roi Auguste mettoit

toit tout à contribution à Warfevie, Farnesse Charles XII. étoit occupé à se rendre Maitre de Leopold. Il vint l'inrestir le 5. Septembre & la reconnoitre de fort près, en ayant fait pour cet effet le tour à cheval accompaané de plusieurs Officiers Généraux. Sa Majesté l'ayant trouvée très mal fortifiée, la Garnison étant aussi fort foible, commanda la nuit suivante 4. Regimens de ses meilleures Troupes, qui après avoir franchi le Passage du Fossé, jettérent le landemain à la pointe du jour une si grosse grêle de Grenades sur les Troupes, que le Palatin de Kuliz avoit postées près des Magazins des Poudres sur les Rempars, qu'après un rude choc où il y eut beaucop de monde tué de part & d'autre, les Assegez furent contraines de plier & de prendre la fuite dans la Ville. Les Suedois, l'ayant d'abord escaladée, passérent au fil de l'Epée dans leur premiere turie, tout ce qui s'y trouva sous les Armes.Les Officiers & soldets de la Garnison fusillérent aussi de leur côté beaucoup de Suedois, des Fênerres des Maisons où ils s'étoient retirez pour la plupart; mais ils furent enfin contraints de se rendre

### HISTOIRE DES Rois

Pardraie tous Prisonniers de Guerre; de sorte que les Suedois se rendirent ainsi Maitres de cette Place, sans ouvrir de tranchée ni faire auctine forme de Siége. Ils firent ensuite ouvrir les Portes de la Ville à leur Roi; Sa Majesté y étant entrée avec la Cavalerie, alla se poster dans la grande Place, & envoya le Général Steinbock aux Magistrats qui étoient assemblez à l'Hôtel de Ville, leur taire une reprimende de ce qu'ils ne s'étoient pas soumis à tems. Le Palatin de Kalitz qui avoit été fait Pri-fonnier sur les Rempars, après que ses Gens l'eurent abandonné, fut ensermé dans le Seminaire des Jesuites, de même que le Général Berentz aussi Polonois, qu'on avoit pris dans le Couvent des Bernadins. Le Général Kamirscki & beaucoup d'autres Officiers & soldats qui se tenoient cachez furent obligez de sortir & de venir se rendre au Roi de Suede, sur ce qu'il menaçoit autrement du fer & du teu les Cou-

vens & les Maisons particulières, où ils étoient. Sa Majesté Suedoise étant ensuite retournée à son Armée. le Général Steinbock qui la commandoit sous 5. M. alla loger chez Monfr. le Senateur Jordan. Il fit ensuite publier que

tous

tous ceux à qui on avoit confié des Fardente effets apartenans au Roi Auguste ou à Aveuste. ses Adhérens, eussent à les déclarer sur peine de la vie, de même que ceux qu'on avoit envoyé dans la Ville, & du Pays voisin, ce que plusieurs fir ent sur le champ. Il demanda aussi à la Ville 400. mille écus pour se racheter du pillage; mais après de grandes instances il se contenta de la promesse qu'on lui fit, de lui en fournir 200. mille. Il sit prendre l'Inventaire des Couronnes de Pologne, & de 140. pieces de Canon de bronze & de tout ce qu'on avoit sauvé de plusieurs Villes, Bourgs & Chateaux du voisinage. Pour furcroi de malheur, une bonne partie de la Ville fut reduite en cendre, par accident. & auroit été consumée sans une grosse pluye qui survint & le secours de 2000. Fantassins que le Roi de Suede envoya d'abord avec des haches & d'autres outils pour eteindre le feu. Le Roi de Suede exigea de la Ville de Leopold une contribution de 200. mille écus, & cette somme ne s'étant pû trouver en espece dans la Ville, il recut en payement tout ce que les habitans lui voulurent donner soit or argent, ou etoffes portatives. Tome III. en-

FREDERIC enleva aussi la Couronne de Pologue. Aveuste. & tous les effets que les adhérans du Roi Auguste y avoient fait transporter. dans l'espérance qu'ils y seroient dans une plus grande sûreté. On comptoit parmi ce riche butin jusques à 400. Caisses remplies d'Or ou d'Argent monnoyé, de vaiselle d'argent, ou de meubles de grand prix. Sa Majesté Suedoise y avoit trouvé outre cela quarante piéces de Canon de Bronze; mais elle fut obligée de les abandonner après les avoir fait crever à force de charge, faute de cheveaux, pour les charroyer.

> Le 15. Septembre le Roi Stanislas arriva à Leopold avec le Prince Alexandre Sobieski, & fut enfuite trouver le Roi de Suede en son Armée. Le jour fuivant ces deux Princes revinrent à Leopold, & le Roi Stanislas y prit fon Quartier, jusqu'au 24. que toute l'Armée decampa pour aller chercher celle

du Roi Auguste.

Ce Prince étoit encore campé à Wisfogred fur la Vistule, lorsqu'il y reçut le 22. Septembre un Courier avec des Lettres du Czar de Moscovie & du Palatin de Culm, avec avis de la prise de Narva & de la conclusion du Traité

d'Alliance entre Sa Majesté Czarienne Fardurate. & Sa Majesté Polonoise avec la Répu-Auguste, blique de Pologne aux Conditions suivantes.

1. Qu'il y auroit une Alliance offenfive & defensive entre le Czar, le Roi, & la République de Pologne, aussi longtems que la Guere dureroit.

2. Qu'il y auroit une parfaite harmonie entre ces deux Puissances, &

les Chefs de leurs Armées.

3. Que ni l'un'ni l'autre ne pourroit pas traiter separément la Paix.

4. Que les Places que le Général Pallay avoit occupées dans l'Ukraine le-roient restituées.

5. Que le Czar cederoit à la République sans aucun prix la Livonie Poionoise, en cas qu'il pût la conquerir.

6. Qu'il fourniroit aussi à ses propres depens 12000 hommes au Roi & à la République de Pologne avec l'Artillerie & les munitions necessaires.

7. Que Sa Majesté Czarienne lui fourniroit aussi deux Millions, sans compter ce qu'elle donnoit au Roi.

8. Et que lorsque le Roi de Suede sortiroit du Royaume de Pologne les Polomoir, seroient tenus de le poursui-

E 2.

Faire vie, pour transporter en Suede le TéaAvante, tre de la Guerre.

Le 23. on fit dans l'Armée de grandes Rejouissances pour la prise de Narva, & pour l'heureux succès des armes de Sa Majesté Czarienne. Le 24. Sa Majesté fit tenir en sa presence un grand Conseil, & l'on y proposa les quatre Points suivants.

1. Qu'on devoit assigner de bons quartiers aux Troupes de Saxe, dans une Province du Royaume ou elles

pussent être en sûreté.

2. Qu'elle route l'Armée de Sa Majesté prendroit, en cas que les Suedois voulussent retourner en Prusse.

3. De quelle maniere on feroit le procez à œux du Parti contraire & comment on Confisqueroit leurs biens.

4. Et si Sa Majesté pardonneroit le passé à la Maison de Lubomirski, en cas qu'elle voulût quiter le Parti Sue-dois.

Le 26. le Roi de Pologne fit un mouvement, & vint camper à Pultour qui n'est qu'à sept milles de Warsovie. Dès le 16. Septembre il avoit été joint par ses Troupes Saxonnes au nombre de 15000. Hommes, & avoit d'ailleurs plus de trente milles Polonois, Co-

**saques** 

Jaques & Moscovites; ce qui rendoit FARDERIE son Armée fort nombreuse, & le met-Augusta. toit en état de ne devoir pas craindre les aproches de son Ennemi. Le 28. Octobre Sa Majesté Polonoise decampa de Warsovie, où elle étoit alors avec le gros de son Armée, & se retira du côté de Rawe où elle fut suivie le lendemain par les Troupes Moscovites. Le Roi de Suede auroit bien voulu profiter de ce mouvement, mais comme il avoit une Riviére à passer, & que le décampement du Roi de Pologne se fit avec beaucoup de diligence & de précaution, il ne lui fut pas possible de s'en prévaloir pour engager le combat. Ses Troupes ne furent même entiérement passées que le 30. & tout ce qu'il pût faire alors, fut de se mettre à la tête de sa Cavalerie. afin de poursuivre son ennemi avec plus de diligence. Ce dessein lui réussit mais non pas entiérement, car le Roi Auguste craignant toujours un engagement général, divila son Armée en trois ou quatre corps, auxquels il fit prendre differentes routes. afin que pendant que le Roi de Suede en poursuivroit un, les autres pussent se retirer en lieu de sûreté.

E 3

#### 70 Histoire des Rais

Fredric August,

Auguste prit la route de Cracovie où il arriva avec sa Cavalerie. Ce fue là où le Prince Lubomirski vint le saluer, accompagné des deux Princes ses freres, & d'une suite de plus de 1000. personnes. Il alla descendre au Palais . & s'étant d'abord rendu dans l'apartement de Sa Majesté, il se ietta à ses pieds en lui disant ces mots, Pardodnez Sire à moi qui ai peché. deux freres & tous les autres Seigneurs de sa suite firent la même chose, après quoi ils eurent tous l'honneur de baiser la main du Roi. Sa Majesté fit ensuite beaucoup de caresses au Grand .Maréchal & le mena dans son Cabinet, où elle eut avec lui une conference de demi heure.

Cependant le Roi de Suede pourfuivoit vivement les Saxons. Auguste comme nous venons de le dire avoit partagé ses Troupes en divers Corps, qui prirent disserentes routes. L'un de ces Corps, composé particulierement d'Infanterie étoit commandé par le Lieutenant Général Schuylembourg; & ce sut celui-là que le Roi de Suede poursuivit. Schuylembourg étoit arrivé près de Punits dans le Palatinat de Pasnanie, lorsqu'il apprit que Charles XII.

& Stanislas s'approchoient avec dix ou fazzens douze milles Chevaux, après avoit Augusta, fair cinquante lieues eu neuf jours. Ce Général avoit plus de huit milles Fantassins & un petit nombre de Cavaliers. Dès que les deux armées furent en presence, le premier rang de l'Infanteric Saxonne mit un genouil en terre, & presenta à la Cavalerie Suedoise comme un rempart herissé de piques & de bayonnettes. Le second rang un peu courbé tiroit par dessus les épaules du premier, & le troisseme debout faisoit seu en même tems derrière les deux autres. Les Suedois fondirent d'abord sur les Saxons; mais ceux-ci se dessendirent sans rompre leurs rangs. Après trois heures de combat, Schuylembourg fut obligé de ceder. Il rallia néanmoins ses Troupes, & se jetta dans Gurau petite Ville qui n'étoit éloignée du champ de bataille que de trois lieues. Ayant fait ensuite traverler à ses Troupes un bois épais qui étoit au de-là de Gurau, il se trouva sur les bords de la riviere de Pures. qu'il falloit traverser. Ce Général, fans perdre de teins envoya rassembler des bateaux, & fit passer la Rivière au reste de ses Troupes. Cependant E

### 72 HISTOIRE DES Rois

FARDURIE la Cavalerie Suedoise poursuivoit les Saxons par le bois même, & sa marche fut si vive & si prompte, qu'elle se trouva devant la Rivière dans le tems que les Saxons étoient encore à l'autre bord. Le Roi de Suede ne manqua pas de faire passer sa Cavalerie à la nage; & alors il se trouva rensermé de même que l'Ennemi entre l'Oder & la Rivière. Ce Prince attaqua d'abord un Moulin gardé par des Grenadiers, se flattant que les Saxons seroient dans la necessité ou de se battre ou de se jetter dans le fleuve. Cependant après avoir emporté ce moulin, il ne trouva point de Saxons: ils avoient traversé l'Oder en trois heures de tems. & à la faveur de la nuit.

Jamais retraite ne fut mieux concertée que celle-là, & Charles ne pût s'empêcher de dire: Aujourdhui Schuy-lembourg nous a vaincus. Ce fut ce Général lui-même qui choisit l'endroit où l'on construisit un petit pont pour l'Infanterie. Le Roi de Suede sut d'autant plus surpris de cette prompte & belle retraite, que les Paysans l'avoient assuré, qu'il seroit entierement impossible aux Saxons de pouvoir traverser l'Oder en moins de vint-quatre heures.

Tou

Toutes ces Victoires du Roi de Fardenie Suede gagnoient tous les jours de nou- AUGUATE. veaux Partisans au Roi Stanislas. Dès le commencement de l'année 1705, il se forma en Pologne un troisième Parti sous les ordres du Sieur Potoski Palatin de Kiovie. Ces Polonois prirent d'abord le nom d'Indifferens, & l'on crut qu'ils agiroient d'une manière convenable au nom qu'ils avoient pris; mais il parut bien-tôt après, qu'ils s'étoient determiné en faveur de Stanislas. teski pour justifier sa conduite sit publier un Manifeste, où il se plaignit que le Roi Auguste l'avoit voulu faire meure en prison comme un malheureux, ce qui l'avoit obligé de prendre les armes contre Sa Majesté. Comme ce Seigneur étoit d'une famille nombreuse & puissante, il detacha

faire déclarer pour le nouveau Roi. Le Cardinal qui jusques là s'étoit comme retranché dans une espece de neutralité, se declara aussi en faveur de Stanislas. On prétend qu'il ne sit pas volontiers cette demarche; mais voyant d'un côté que le Pape vouloit

plusieurs *Polonois* pour le Roi Stanislas. Son dessein étoit de dissiper la Confédération de *Sendomir*, & de la

E 5

Parperic le forcer à se venir rendre prisonnier Auguste, à Rome, & que de l'autre on le menacoit d'une ruine totale, il se determina enfin à suivre le nouveau Roi. Cependant avant de se declarer desinitivement, il demanda trois conditions à Mr. Czarnikouwski, que Stanislas lui avoit envoyé La premiere, que le Roi de Suede se chargeroit de la protection & de la defence du Royaume de Pologne pour cinq ans, & qu'il garantiroit la République de toute irruption & offense, & de tous actes d'hostilité que le Roi Auguste pourroit faire du côté de Saxe. La feconde, que pendant ce tems-là il n'éxigeroit aucune contribution des Polonois, afin qu'ils pussent recouvrer enfin leurs forces épuisées. La troisiéme qu'il prendroit tout le soin possible pour empêcher que la Cour de Rome ne le poussat à bout, & n'éxécutât contre lui ses menaces, à cause de son union avec le Roi Stanislas. Le Roi de Suede donna pour reponse: 1. Qu'il auroit toujours huit milles hommes dans la Pomeranie Suedoise pour mettre le Roi de Pologne à couvert de toutes fortes d'insultes. 2. Qu'à l'avenir il ne tireroit des contributions, que des

ennemis que lui & le Roi Stanislas FARDERIA attaqueroient de concert. 3. Et qu'on Augustie, chisiroit des Députez de la Diéte pour defendre à Rome la cause de son Eminence, & détourner les mauvais effets

du mécontentement du Pape.

C'est à ces conditions que le Cardinal voulut bien se rendre & peu de tems après il se tint à Prozowice dans le Palatinat de Crakovie, une Diéte, où l'on resolut unanimement de se joindre à la Confédération de la Grande Pologne, & de reconnoitre le Roi Stanislas. L'ouverture de cette Diéte se fit le 11. May, & l'on resolut d'y faire les Députations suivantes. 1. Au Roi Stanislas pour le reconnoitre, & lui promettre fidelité. 2. Au Roi de Suede pour le prier de faire cesser les contributions. 3. Au Cardinal Primat, pour l'exhorter à fixer le jour du Couronnement du nouveau Roi, & à vouloir y être present lui-même. 4. Au Grand Maréchal de la Couronne pour l'inviter à vénir joindre la Noblesse de ce Palatinat, & à assister au Couronnement. 5. Aux Palatinats voisins pour les exhorter à entrer dans ce Parti; en abandonnant la Confédération de Sendomir, faite en faveur du

Fardence Roi Auguste. 6. A l'Armée de la Couronne pour l'exhorter à rentrer fous le commandement du grand Maréchal, afin de rendre service à la République, & d'assister au Couronnement en question. Et enfin au Nonce du Pape pour le prier de détourner Sa Sainteté de proceder contre le Cardinal Primat, ou contre l'Evêque de Posnanie en quelque manière que ce fût.

Il y eut aussi dans le Palatinat de Sendomir une Diéte, dont l'ouverture se fit le ... Juin. D'abord le Roi Auguste y eut quelques Partisans; mais ils se rangérent ensuite dans le parti du plus grand nombre, & l'on y prit à peu près les mêmes Resolutions que dans la Diéte de Crakovie. Le Comte de Morstein Waiwode de Sendomir s'y. trouva en personne, on y fit lecture des Originaux de l'affociation fignée dans la précédente Assemblée, on les confirma, & l'on accepta la Confédération de la Grande Pologne. quoi on nomma 14. Députez pour la Diéte générale assignée à Warsovie, fix autres pour aller faluer le Roi de Suede, & le soumettre au Roi Stanislas; & quelques autres encore pour aller convier les Maréchaux & les Palatinats des

des environs à prendre le même Parti. FREDERIE Le Général Smigelski fut en même tems AUGUSTA, declaré Ennemi de la Patrie, & les Députez à la Diéte générale furent chargez d'y faire passer une semblable Resolution

Cette Diéte générale devoit se tenir à Warfovie, & l'on devoit y confirmer l'Election du Roi Stanislas, & fixer le jour de son Couronnement. C'est du moins ce que souhaitoit le Roi de Suede qui écrivit pour cet effet au Primat, afin qu'il publiat ses Universaux. Ce Prélat le fit peu de tems après, & voici en substance ce qui étoit contenu dans ces Universaux. Que son Eminence se souvenoit avec douleur de l'irruption que le Roi Auguste avoit faite à Warfovie au mois d'Août de l'année 1704. avec des Troupes ramassées, & sans discipline, qui dissipérent l'Assemblée qui s'y tenoit, pillérent sans aucune distinction les Pa-·lais, & même les Eglises, & en enlevérent les dépôts sacrez des Pupiles, & des Orphélins. Que son Eminence sut obligée, pour mettre sa personne en sûreté. de se retirer du côté de la Mer avec le Maréchal de la Confé-Que la perte de ses biens. dération.

<del>7</del>8.

Warners & les attentats contre sa réputation. Aveusse. & contre sa vie, que lui avoit attiré son zèle pour sa Patrie, ne lui avoient pas été si sensibles que la nécessité où elle s'étoit vue, d'abandonner le soin & le gouvernement de le République. dans un tems où ceux qui composoient le corps politique, étoient obligez de se retirer dans les Pays étrangers, ou aux extremitez du Royaume. Que pen. dant ce tems-là ceux qui avoient usurpé l'autorité, transportoient les Assemblées d'une Ville à l'autre, & remplissoient l'Etat de confusion, & d'armes étrangeres, Que parmis tant de troubles on avoit peine à reconnoitre la Nation Polonoi/e, chacun s'attribuant le pouvoir de commander & de piller, sans aucun égard pour l'immunité des biens de l'Eglise, ni de ceux de la Noblesse. Qu'après tant de malheurs les affaires, par la grace de Dieu, sembloient disposées à un changement favorable; pnisque plusieurs Palatinats avoient maintenu, avec une fermeté très-louable, la Confédération de Warsovie; & que d'autres étoient résolus de l'embrasser; que même la Noblesse étoit portée à rétablir l'union & la concorde par l'exemple de quelques

familles considérables, qui ayant per-Fardence du toute confiance pour le Roi Auguste, & desespérant de son retour. vouloient sacrifier leurs biens & leurs vies pour le bien public. Que le Roi de Prusse ayant perdu l'espérance de reconcilier le Roi de Suéde & le Roi Auguste, après y avoir long-tems employé tous ses soins, s'étoit déclaré Dour le Roi de Suede, & pour la Nation Polonoise. Que Sa Majesté Sue doise avoit de nouveau confirmé qu'Elle n'étoit entrée en Pologne que pour rétablir les droits, & les libertez de la République, sans en prétendre aucune partie; mais seulement les choses nécessaires à la subsistance de ses Armées, & une prompte conclusion des Traitez commencez entre les deux Royaumes. Que ces raisons, son devoir. & l'amour que son Eminence avoit pour la Patrie, ne lui permettant pas d'abandonner le gouvernement, l'obligoient d'inviter, en vertu de sa Dignité, & de son autorité de Primat, les Senateurs, les Généraux. & les autres Nobles Polonois ses Fréres, de se trouver à la Diéte générale, qu'il convoquoit à War/ovie le onze de Juillet 1705, pour chercher des remedes

FREDERIE à tant de maux. Ou'enfin il les ex hortoit de s'y trouver dans un esprit d'union par Députez, avec les pouvoirs autentiques des Diétes particulières des Palatinats, qu'il convoquoit au seize de Juin.

. Le même jour auquel la Diéte avoit été convoqué par ces Universaux, 1500. Chevaux Suedois arrivérent de grand matin devant Warfovie & se separérent en deux corps. Mille marchérent d'abord veis Gura, pour observer Mr. Smioelski, & l'empêcher dé venir troubler la Diéte, & les autres 500. allérent le long de la Vistule pour y poster des Gardes. Le soir vers les quatre heures le Maréchal de la Confédération de Warlovie arriva avec une Escorte Suedvise, accompagné de trois Nonces, ou Députez du Palatinat de Lancizie. Ils descendirent premiérement au Couvent des Bernardins, où ils conférérent ensémble. & ensuite ils se rendirent au Château, dans le même lieu où l'Assemblée s'étoit tenue l'année précédente. Le Maréchal fit un Discours en présence de ce petit nombre de Députez, & dit qu'il comparoissoit ce jour-là 11. Juillet, suivant les Uni-

Universaux du Cardinal Primat, & FREDERS qu'il attendoit les autres Députez qui Aveusses étoient en chemin. Mais que soit qu'il en vint peu ou un grand nombre, il étoit d'avis qu'on procedat au Traité avec les Commissaires du Roi de Suéde, pour donner la Paix après laquelle tous les Peuples soupiroient. Il limita ensuite la Session au 18. & les Deputez se retirérent. Ce jourlà il se trouva 14. Nonces à War-Jovie, & le Maréchal ayant ouvert la Session les remercia premiérement de la peine qu'ils avoient prise de s'y rendre, pour travailler en commun au Salut de la République, & leur demanda s'ils acceptoient la Confédération Générale de l'année précédente, à quoi ils répondirent unanimement qu'ouï. On proceda ensuite à l'élection d'un nouveau Maréchal, & le choix étant tombé sur lui, il sut continué en sa fonction. Alors il proposa aux Nonces les trois points suis vans.

1. D'écrire au Cardinal Primat pour l'inviter au nom de la Noblesse à se rendre au plûtôt à la Diéte qu'il avoit lui-même convoquée.

2. D'écrire aussi au Roi de Suéde Tome 111. F pour Fames pour le prier d'envoyer ses Commis-Aveurs faires afin de travailler à la Conclusion du Traité.

3. Et de prier le nouveau Roi de faire instance à sa Majesté Suedvise à ce qu'elle pourvût à la fureté des autres Députez de la Grande Polognes, qui sans cela ne se pouvoient mettre en chemin pour assister à la Diéte.

Après qu'on cut aprouvé ces trois points on prorogea la Session jusqu'au 30. & dans la suite on la renvoya au 27. Ce jour-là les Nonces s'étant rendus au Château au nombre de trênte, le Maréchal après les avoir faluez & remerciez, proposa la lecture de l'Instrument de la Confédérasion qui avoit été dressé dans les Consérences particulières; ce qui ayant été aprouvé, Mr. Urbanowski Secretaire de la Confédération, en fit tout haut la lecture, & cet Acte fut aprouvé dans tous les points, comme juste & nécessaire. Il contenoit en substances Que les Confédérez déclarent le Roi Auguste déchu & privé du Trône, pour avoir violé en plusieurs manières les Loix & Libertez du Royaume. Que la Confédération de Sendomir formée en la faveur demeure annullée,

avec tout ce qui avoit été fait en con-Farstant léquence, comme la détention de Aveusta. l'Evêque de Posnanie, l'enlevement des Députez qui s'étoient assemblez à Sendomir pour abolir la Confédération de ce Palatinat, &c. Qu'ainsi ils se trouvent dégagez du serment de fide-lité & d'obéissance, prêté ci-devant au Roi Auguste, & qu'ils aprouvent & confirment l'Election du nouveau Roi Stanislas, lui promettant foi, obéissance & secours. Les Nonces de Sagomitie lurent ensuite leur Confédération, qui se trouva conforme à l'Acte ci-dessus, après quoi on proposa de le faire signer par tous les Nonces & de leur faire prêter serment. Ceux de Crakevie & de Sendomir, dirent qu'ils étoient prêts de de signer, mais que le serment n'étoit pas néces faire, puisqu'ils étoient venus là librement & sans contrainte, pour défendre les Loix & la Liberté. L'Evêque de Caminiaok s'excusa de signer: à cause que le Bref de Pape lui lioit les mains. & qu'il ne vouloit pas encourir les Centures dénoncées contre tous les Evêques qui voudroient entreprendre quelque chose contre le Rei Auguste. Mais on lui remontra F 2 que

#### '84 HISTOIRE DES ROIS

Aveusie,

Faidraic que la Cour de Rome n'avoit aucun droit de se mêler des afaires publiques qui dépendent des Conseils de la Nation, mais seulement des choses qui regardent la foi; que dans l'Aête. dont il s'agissoit, il n'y avoit rien qui y fut contraire, & qu'on étoit prêt à le soûtenir contre le Pape. Sur quoi l'Evêque se détermina enfin à signer, & tous les Députez suivirent son exem-

ple sur le champ.

Le 28, il le tint une Conférence particulière entre les principaux Députez dans le Couvent des Bernardins, pour y préparer les matières qui devoient être proposées à la première séance. Le 3. Septembre les Commissaires nommez par le Congrès s'assemblérent avec les Commissaires Suedois, dans le Couvent des Carmes Déchaussez. & commencérent à travailler au Traité. Les derniers proposérent la confirmation & le Couronnement du Roi Stanislas, la Ligue contre les Moscovites, & le retablissement de la Maison de Sapieba dans ses biens, honneurs & Dignitez. Les Commissaires Polonois proposérent le renouvellement du Traité d'Oliva, ians aucun J dememdemembrement des Provinces, la ces-Paidenée fation de toutes contributions, & la Augusta restitution des canons pris en divers lieux. Le même jour on reçût des Universaux du Cardinal Primat pour convoquer les petites Diétes dans le Territoire de Warsovie au 9. Septembre.

Le 4. il se tint une Session générale au Château, & il y fut résolu d'écrire des Lettres à tous les Palatinats. pour les inviter à l'Union, & à tous les Evêques pour le exhorter de se rendre à Warsovie, & qu'en cas qu'il y en eût qui refusassent de s'y rendre, ils seroient exclus du Senat & privez de leurs honneurs & Dignitez. Il y fut aussi resolu d'écrire fortement au Pape au sujet des défenses injustes qu'il avoit faites aux Evêques, & de la detention de l'Evêque de Posnanie. Quelques Nonces parlérent sur ce sujet avec une extrême vigueur & en vinrent jusques à dire, que le Pape n'en usoit point en Vicaire de Jesus-Christ, ni en Successeur de St. Pierre. mais en Pharao, qui vouloit égorger. la liberté avec la foi . & la foi avec la liberté. Monsieur Usebouwski sit entuite la lecture du Maniseste dressé

Parsonne par les Palatins de Possanie & de Ka-Aveysen. lits, contre les Ministres du Siège A-

postolique; mais il sut jugé à propos d'y faire quelques changemens dans une Conférence particulière, & puis de le mettre au net pour le faire signer au Congrès. Il fut pareillement resolu d'écrire au Cardinal Primat, pour le prier de venir comparoitre à l'Assemblée. comme Chef des Conseils de la République, & lui témoigner, qu'on voudroit bien ne rien conclure sans sa présence. Mais la proposition ayant été faite d'inviter les Généraux du Ro. vaume à venir assister aussi aux Conteils, & à unir leurs forces, on remit en deliberer dans les Conférences particulières. Il s'en tint quelques unes les jours suivans. & les Commisfaires Suedois continuérent à travailler avec ceux du Congrès au Traité d'Alliance qui avoit été mis sur le tapis.

Les Lettres écrites au Pape au sujet des afaires du Royaume furent envoyées le 9. par un Exprès, & adressées à la Reine Douarière avec priere de les rendre elle - même, & avec avis que l'on y avoit inseré un article pour la liberté des Princes ses fils. L'Asfemblée reçut une Lettre du Cardinal Pri-

Primat, datée de Dantzich le 1. Sep-PARDENIE tembre, par laquelle il louoit fort les Auguste. resolutions que l'on y avoit déjà pri-ses & s'excusoit de ne s'y être pas rendu, sur ce qu'il ne pouvoit le faire avec sureté, la distance des lieux étant trop grande, & les chemins journellement insestez par les partis contraires. Le 12 le Roi Stanislas. qui étoit au Camp du Roi de Suede. arriva à Warsovie, & le 14. les petites Diétes de Mazovie finirent, après que l'on y eut fait l'élection des Députez. Le 19. les Nonces s'assemblérent dans le Couvent des Barnardins, & ensuite ils se rendiront au Château où la Session publique se tint. Le Maréchal de la Consédération y dit, que l'on avoit achevé de mettre au net le Manifeste contre les procedures du Pape, & qu'on avoit fixé le terme de six semaines pour tout délai, à compter du jour de la publication du Traité, à ceux du Parti contraire, passé lequel tems on procederoit contre eux à toute rigueur. Il declara aussi que l'on avoit fixé le Couronnement au 4. Octobre, & toutes ses resolutions furent unanimement aprouvées & fignées aves de grandes protestations d'atachement

FREDERIG ment de fidelité pour le Roi Stanissas Augusté. jusques à verser son lang pour son service, s'il en étoit besoin.

Toutes les Sessions de cette Diéte ne furent troublées que par les repreientations & les menaces du Pape. Sainteté qui n'approuvoit point le dessein que les *Polonois* avoient formé de detrôner leur Roi, avoit fait ses esforts par les follicitations de son Nonce, pour réconcilier les deux Partis; mais à la fin ayant perdu toute esperance d'y réussir, elle jugea à propos d'adresser des Brefs à tous les Evêques pour leur desendre, sur tout au Cardinal Primat, de se mêler en aucune façon de tout ce qui pouvoit être fait au préjudice du Roi Auguste, ni d'assister à la Diéte générale de Warsovie. Les Partisans du Roi Auguste crurent que ces Brefs avoient fort embarrasse. le Cardinal Primat; mais son Eminence écrivit au Nonce du Pape qu'elle remplissoit en Pologne deux Emplois très-considérables, l'un Ecclesiastique, & l'autre Séculier: Qu'en qualité d'Archevêque & de Cardinal elle soutiendroit toujours au peril de sa vie les droits & les immunitez de l'Eglile; mais comme premier Prince dц

#### DE POLOGNE. 89

du Royaume, il n'étoit pas en sa Farderia Puissance de se dispenser d'employer Augusta, l'autorité que Dieu lui avoit mise en main, pour calmer les desordres qui déchiroient sa Patrie, & pour prévenir, s'il lui étoit possible, la ruine sinévitable dont le Royaume étoit menacé, s'il restoit plus long - tems dans l'inaction.

La Lettre que les Confédérez avoient resolu d'écrire au Pape à ce sujet, contenoit en subsistance qu'ils avoient appris avec étonnement que le Cardinal Primat étoit appellé hors du Royaume, bruit que œux qui se plaisoient à entretenir la division, avoient pris soin de répandre, à ce qu'ils croyoient, dans le commencement; mais dont ils avoient vû la certitude dans la suite; puisque s'étant Assemblez à Warsovie, son Eminence avoit refusé de s'y rendre pour ne pas s'expoler à l'indignation de Sa Sainteté, dont le Cardinal & les autres Evêques étoient ménacez pas un Bref, dont on avoit semé plusieurs copies dans le Royaume: Que son Eminenajoutoit même, dans la réponce qu'il leur avoit faite, que non seulement ll lui étoit détendu d'assister au Grand

FARDERIC Conseil, mais encore qu'Elle étoit citée pour aller à Rome. Qu'ils ne pouvoient exprimer la douleur qu'ils en avoient ressentie, & qu'ils étoient persuadez que si Sa Sainteté étoit informée des maux dont la République de Pologne étoit affligée, & que l'on ne pouvoit s'empêcher d'attribuer en partie à la conduite passionnée de ceux qui avoient été chargez des Ordres de Sa Sainteté, Elle seroit touchée de compassion, & qu'au lieu de favoriser le parti contraire, Elle faciliteroit les moyens de retablir la paix, & la sûreté publique dans la Pelagne. Que Sa Sainteté pouvoit avoir appris que depuis long-tems ce Royaume étoit abandonné au pillage, & presque renversé par les troubles qui s'augmentoient de jour en jour. Que l'absence du Cardinal Primat qui en étoit le Chef, ainsi que de tous les Conseils, les exposeroit sans remede à la ruine entière de leur liberté, & même de la Religion Catholique. Mais comme les Loix du Royaume ne permettoient pas que ce Primat en sortit, & que sa presence étoit nécessaire dans l'état present des affaires, ils se prosternoient au piez de Sa Sainteté, pour la supplicr

plier très - humblement de ne pas per PARDERIE mettre que la puissance Ecclesiastique, pour laquelle ils avoient un fincere & profond respect, entreprît de renver-fer la forme ancienne du Gouvernement politique, auquel le Primat & les Evêques, comme Senateurs, devoient avoir part, à moins qu'on ne voulût changer les Constitutions de l'Etat. Les Confédérez ajoutoient encore qu'ils supploient Sa Sainteté de rendre l'Evêque de Posnanie à la République, comme Senateur; & à son Diocése, comme un bon Pasteur. qui depuis une année avoit été par un facrilége, & un attentat innoui, enlevé d'un Royaume libre, & mis en prison dans un pays hérétique, pour avoir defendu les Loix, la liberté, & la Religion de la Patrie; & de vouloir en même tems revoquer les Bress adressez au Primat, aux Archevêques, & aux Evêques. Qu'ils ne doutoient point que Sa Sainteté ne leur accordât facilement des demandes si justes, si Elle entroit avec un cœur de Pere dans les moyens capables de procurer le repos du Royaume, duquel dépen-doit la conservation de la Religion Catholique, afin qu'ils pussent travailler

Qu'alors ils esperoient faire voir qu'ils étoient Ennemis du trouble, & qu'ils ne pensoient qu'à entretenir la Paix, & à maintenir leur Liberté: Et qu'enfin ils feroient connoitre la sincere soumisfion qu'ils avoient pour le Saint Siège, dont leur Nation avoit de tout tems

donné tant de marques.

Le Nonce de son côté n'omettoit rien pour faire passer aux Evêques le Bref, qui causoit tant d'alteration dans l'Esprit des Confédérez, puis que le vingt - quatre de ce même mois de Septembre un Religieux Franciscain le porta de sa part jusqu'au Camp de Blonie au Suffragant de Chelm. Mais le Roi de Suede & les Confédérez furent extrémement irritez de ce procedé. Le Général Horne fit afficher des Placards à Warsovie. par lesquels il étoit defendu aux Religieux & aux Ecclesiastiques, de se mêler des affaires d'Etat, sur peine d'être chassez de la Ville, & que leurs Eglises sussent fermées.

Auguste qui étoit en Saxe depuis quelque tems ne negligeoit rien pour seconder les bonnes intentions du Nonce en la faveur. Sa Majesté avoit envoyé dans le mois d'Août le Sieur Of Frederite talinski, pour exhorter les Polonois de fon Parti à lui être fideles, & leur mandoit qu'Elle se preparoit à aller les joindre. Ce Prince fit arrêter en Saxe l'Evêque de Warmie, qui lui éa toit devenu suspect, à cause de l'envie qu'il avoit de retourner en Pologne. Le Castelan de Mariembourg, qui craignoit le même traitement, trouva moyen de s'échapper.

Cependant on preparoit toutes chofes pour le Couronnement. Le 30? Septembre il se tint sur ce sujet une Session au Château où l'Archêvêque de Leopold remercia les Senateurs & les Nonces qui étoient presens, de leur zèle pour la liberté. On parla aussi du Traité avec la Suede, & l'on sit ra-

port des articles suivans.

1. De quelle manière le Roi Statislas pourroit être maintenu sur le Trône.

2. De conclure une Alliance contre la Moscovie.

3. D'oublier toutes les injures & les Dommages qu'on avoit souffert de part & d'autre.

4. De rétablir la Maison de Sapicha dans ses biens & Dignitez.

## 94 Histoire Des Rois

Frederic Auguste.

- 5. Que la République ne seroit de-
- 6. Qu'on tacheroit de contenter les Etats de Pologne qui paroissoient desunis.

7. Que la Paix d'Oliva seroit obser-

vée dans toutes ses parties.

8. Que tous les Adhérans du Roi Auguste, qui ne se soumettroient pas dans deux mois, seroient declarez Ennemis de la Patrie.

Le 2. Octobre le Roi Stanislas se rendit à l'Eglise de S. Jean, pour jurer d'observer religieusement les Patte Conventa. S. Majesté partit du Palais de Bilinsky où Elle logeoit. Les Carosses des Palatins & des Nonces commençoient la marche & ceux des Evêques & des Senateurs les suivoient. Le Carosse du Roi, dans lequel S. M. se trouvoit seule, étoit précédé par quantité de Noblesse à cheval & suivi par ses Gardes du corps pareil-Le Roi traversa lement à cheval. l'Eglise éclairée par un double range de Hambeaux, jusqu'au Grand Autel . où il trouva l'Archevêque de Lespold revêtu dé ses habits Pontificaux. qui lui lût les Pasta Conventa & le Formulaire du serment. S. M. l'2yant prété à genoux, fut reconduite

au dit Palais dans le même ordre, avec FREDERICE. cette diference que l'Archevêque de Augusta, Leopold & l'Evêque de Caminieck étoient au retour dans son Carosse sur le devant. Le jour suivant qui étoit le 4. Octobre leurs Majestez allérent incognito au Château, après avoir jeuné trois jours de suite pour se préparer à cette solemnité & pour communier. Sur les 10. heures du matin. tout étant prêt, on avertit les Ambassadeurs de Suede, qui se rendirent aussitôt au Château, où ils furent recus d'une manière convenable à leur rang. Ils trouvérent dans la premiére Cour, un Bataillon sous les Armes. tambours battans.

Le Maréchal de la Cour, le Sieur Poninsky, les reçut au bas du grand escalier à la descente de leurs carosses. Le Comte Sapieba, Pissart ou Grand Commissaire de Litbuanie, les attendoit quelques degrès plus haut, & les conduisit jusqu'à la Salle des Gardes, où le Colones desdits Gardes, le Sieur Poniatowski vint au devant d'eux. A la porte de l'Antichambre du Roi se trouva le Castellan de Siradie, avec quelques Députez qui les complimentérent de la part du Roi & de la Ré-

# 96 HISTOIRE DES Rois

publique, & dans l'antichambre. Lá Grand Trésorier de Lithnanie faisant la fonction de grand Maréchal, s'avança vers eux & les mena dans les cabinets de leurs Majestez. Voici de quelle maniere tout étoit disposé dans l'Eglise. Dans le Chœur, vis-à-vis du grand Autel, sur une estrade de niveau avec ledit Autel étoient élevez deux Trônes. sous deux Dais, entourez de Gardes du Corps:un côté du Chœur étoit destiné pour les Généraux & les Officiers Suedois, l'autre pour les Grands & pour les Nonces Polonois.

A l'égard des Ambassadeurs de Suede, il y avoit entre le premier band & l'Autel trois fauteuils; au dessus de cet endroit il y a une fenêtre & une chambre qui communique au Château, de laquelle les Rois de Pologne ont coutume d'entendre la Messe. Cette Chambre étoit destinée pour le Roi de Suede, qui voulut être spectateur de cette ceremonie avec le Comte de Piper, le Duc de Wirtemberg & quelques autres Seigneurs Suedois. De l'autre côté vis-à-vis, il y avoit un petit Balcon pour la Mere du Roi & les Dames les plus qualifiées. La Marche commença par les Gentilshommes des Ambassadeurs de Suede; ensuite ve-Fardinaire noient les Nonces Polonois & une Augustra grande partie de la Noblesse. Après eux marchérent de suite le Porte-épée de Posnanie avec l'Epée; le Castelan de Radziec avec la Pomme; les Castelans de Juny, Wladissaw & de Leure, avec les Sceptres; le grand Général de Lithuanie & le Castelan de Siradie avec les Couronnes. Ces Marques de la Royauté étoient suivies par le Tresorier Sapieba, faisant la fonction de Grand Maréchal de la Couronne. Au devant du Roi marchoient les Ambassadeurs Wachslager & Palmberg.

Le Roi, armé de toutes piéces & ayant un Manteau rouge doublé de Martres Zibelines sur les épaules, étoit conduit par le Pissart ou grand Commissaire de Pologne, Potocki, & par le Staroste Sapieba. La Reine, qui parut ensuite en habit de drap d'argent & les cheveux épars, étoit menée par le Baron Horne, premier Ambassadeur de Suede. Les Dames & les principaux Officiers étoient les derniers. Dès que les premiers furent à l'Eglise, on commença la Musique sur les trois Tribunes. Les mar-Tome 111. ques.

ques de la Royauté furent miles entre Avenus les mains des Écclessastiques, qui les placérent sur le grand Autel, la Couronne du Roi un peu plus haut que le reste. Deux Evêques & deux Prélats le recurent & le complimenté rene au bas du Trône, dont les deux premiers menérent S. M. à l'Autel; & la Reine cependant passa dans la Sacriffic.

> L'Archevêque étoit assis devant l'Autel, revêtu de ses habits Pontisicaux, auquel l'Evêque de Cominieck dit les paroles suivantes. Nôtre Mere Sainte Eglise destre que ce vaillant Chevelier . élû Roi . sqit couronné. chevêque demanda s'il en étoit digne. & s'il étoit dans le dessein de remplir ses devoirs. L'Evêque répondit : Oui, il en est digne, & il remplira ses devoirs. Après quoi, on ôta au Roi son Casque, il le mit à genoux & promit encore par serment beaucoup de choses conformes aux Pasta Conventa. S. M. bails l'anneau de l'Archevêque, sit sa confession de soi & son serment, en mettant les deux mains sur l'Evangile. L'Archevêque ayant la tête nue se mit à genoux avec les autres Ecclesiastiques; & le Roi se prosterna les bras

bras étendus. On chanta les Litanies Francis & plusieurs autres prieres, lesquelles Aveustre, étant finies, l'Archevêque s'assit sur la Chaire Episcopale, & le Roi se leva sur les genoux. On lui ôta le Manteau Royal & les brassarts. L'Archevêque, avec le pouce de la main droilui oignit le dedans de la main droite, le coude & le haut des vertebres entre les épaules, prononçant ces mots: Je t'oins pour être Roi, au nom du Pere, da Fils, & du S. Esprit, Amen. Il s'essuya le pouce avec du pain, & se lava, pendant qu'un Evêque esluya le Roi avec du pain frais & avec du Coton. On conduisit ensuite S. M. dans la Sacriftie, où elle changea l'habit militaire en un habit Episcopal tout blanc, qui devoit être gardé pour fon enterrement. On recondulat 3. M. à l'Autel: l'Archevêque lui donna l'épée nue. Le Roi la mit entre les mains du Porte-épée, qui la remit dans le foureau. & la mit ensuite au côté du Roi: & après l'avoir tirée de nouveau. il la brandit plusieurs fois dans l'air, pour marquer l'usage qui en devoit être fait, & la remit ensuite dans le foureau. La Couronne fut mis sur la tête du Roi par l'Archevêque

#### 100 HISTOIRE DES Rois

Fardraie & les autres Evêques, le sceptre dans Auguste. la main droite, & la Pomme, dans la gauche. Toutes ces ceremonies se faisoient avec des prieres & des exhortations convenables à chaque sujet. S. M. se leva : & portant les susdites marques de Royauté, donna l'épée au Porteépée. Elle monta sur le Trône, conduite par les Evêques & les principaux des Séculiers, où les derniers demeurerent. Peu de tems après le Roi fut reconduit par deux Evêques & deux Prelats à l'Autel, où Sa Majesté demanda à l'Archevêque de couronner la Reine. L'Archevêque ayant promis de le vouloir faire: les deux Evêques la menérent de la Sacristie devant l'Autel, où les ceremonies des deux Couronnemens furent presque pareilles. La Reine se prosterna, pen-dant qu'on lui donna la Benediction; on lui oignit la main & le dos entre . les épaules, & on l'essuya. reconduisit dans la Sacristie: la revêtit d'un manteau de drap d'argent, doublé d'hermine. Les Evêques la ramenérent devant l'Autel, on lui mit la Couronne sur la tête, sceptre dans la main droite; & l'on sit des prieres & des exhortations comme

#### DE POLOGNE. 101

auparavant. Elle fut conduite ensui- FREDERRE te à son Trône. Sept Dames de la Augusta, premiere qualité portérent sa queue, et toutes les plus distinguées se range-

rent autour de Sa Majesté.

Cela fini, on chanta le Te Deum, pendant qu'on faisoit trois Salve du Canon du Château, & de la mousqueterie. Un des Evêques porta l'Evangile aux Trônes pour être baise par leurs Majestez; après quoi deux Evêques les ramenérent à l'Autel pour y taire leurs offrandes: elles laisérent derechef l'anneau de l'Evêque & quelques Reliques, & se mirent ensuite sur leurs Trônes pendant la grande Messe, à la fin de laquelle leurs Majestez communiérent pour cette fois lous les deux espèces. L'Archevéque donna la Benediction à leurs Majestez & au peuple; & le grand Maréchal de la Couronne proclama Vive le Roi & la Reine, ce qui fut repeté par toute l'Eglise. On retourna au Château, dans le même ordre qu'on avoit observé en allant. Dans la grande salle, l'Evêque de Caminieck fit une belle harangue au nom des Senateurs & de la Noblesse, Le Trésorier

3 S4

Sapieba lui répondit de la part de leurs ALGUETE Majestez; après quoi les deux Etats, les Grands, & la Noblesse furent admis à leur baiser les mains. Dans la Salle où leurs Majestez mangérent. il y avoit trois Tables, dont celle du milieu étoit quarrée & élevée de quelques degrez au dessus des autres. C'étoit celle de leurs Majestez. furent servies par les principaux Officiers du Royaume: les Ambassadeurs de Suede y étoient. Celle de la droite étoit pour les Senateurs & les Nonces: & l'autre pour les Dames & pour plusieurs Officiers & Seigneurs, tant Suedois que Polonois

> Le Roi de Suede fut present à la ceremonie du Couronnement, mais incagpira: il dina avec le Comte de Horse, & le soir il s'en retourna à son Camp de Blanie, où le Roi Stanistas se rendit,

& où il demeura trois jours.

Du roste il est à remarquer que l'on observa à ce Couronnement toutes les ceremonies ordinaires: on ne negliges que celles qui n'étoient pas de conféquence. On peut compter du nombre de ces dernières, la coutume de jetter des medailles au peuple par le Tréforier. Il en est de même du lieu du

Cou-

Couronnement, qui est ordinairement Ausustra à Crakovie; quoique cela n'ait pas toujours été observé. Le Primat fait ordinairement le sacre du Couronnement; mais on a des exemples que d'autres Evêques l'ont aussi fair, en cas de besoin. Pour ce cas ci, outre que le Cardinal ne pouvoir pas se rendre 2. Warfovie; il declara qu'il approuvoit tout ce qu'on auroit fait en son absence, & qu'il le tiendroit comme fait par lui-même. Il n'y eut pas un Palatinat, ni dans la Prasse; ni dans la Grande Pologne, ni dans la petite, & même dans la Lithuanie & dans la Samogitie, où étoient les Troupes ememies, quin'envoyât quelques Députez. Les Cosaques empêcherent ceux de la Russie de s'y rendre; mais nonobstant cela, les principaux d'entre eux ne laissétens. pas de témoigner leur obéissance \*.

Peu de jours après le Couronnement on apprit la mort du Cardinal Primat, qui étoit tombé malade le 5. Octobre. Le 6. la maladie étoit encore peu de chose, mais la Fievre ayant augmentée & les Medecins jugeant qu'elle étoit dangereuse, on crut qu'il

<sup>\*</sup> Le Vers suivans furent faits sur le Couronnement du Roi Stanistas.

FREDERIC AUQUSTE, falloit lui en donner avis. Son Eminence employa la nuit du 11. au 12 pour
remplir les devoirs de la Religion. Le
12. il travailla jusqu'à midi à achèver
de regler ses affaires domestiques, après quoi il ne fut plus occupé que du
foin de sa conscience, passa en prieres
ce qui lui resta de tems jusqu'au 13,
à onze heures & un quart du matin
qu'il expira après une très-courte &
fort douce agonie,

### LAURUS GOTHICA.

"Vaticano Eulmini opposita, cum Illustrissimus & Reverendissimus "Archiepiscopus Leopoliensis Dominus Zielinscius Serenissimum Regem Poloniarum Stanislaum Primum coronaret.

Quid metuis Latii, Zielinsci, fulmina cælt Imponas Regi cum Diadema novo? Nam si eælesti Laurus non tangitur igne Aspice, jam tanto, parta medela malo est.

Frondes, Laurigero ques portat Garolus ense,
Adde Comis: Beato fulmine tutus eris.

Il étoit dans la soixantième année Farderie de son âge, & dans la vint-deuxiéme de son Cardinalat. Il constitua son héritiere universelle, Madame Leczinski Towianski sa Niece, à condition qu'elle payeroit les fraix de ses funerailles, & les Legs qu'il avoit faits. Les principaux étoient 30000 écus aux Missionnaires François de l'Eglise de Sainte Croix à Warsovie; 7000. Écus aux Peres Jacobins de Gedan; 30000. écus au Castelan de Plussen; & à Mr. Towianski une autre somme considerable qu'il avoit en France. Il établit Executeurs de son Testament, Mr. Lubomirski Castelan de Crakovie, le Prince de Radziwil, Grand Chancelier de Lithuanie, & le Prince Lencifie.

On peut juger de l'esprit de ce Grand Homme par les actions, & l'on peut connoître les sentimens deson cœur par ses dernieres paroles. , Je rends graces au , Seigneur, dit-il, dans son Testament, , de ce qu'il à bien voulu me donner , la prudence nécessaire, pour me , conduire au milieu de tant de troubles, de perils, & d'embuches; la , Santé parmi tant de travaux; le courage, pour mépriser tout ce que l'enque & la calomnie ont pu inventer G ,

Augusta.

Farbane, de plus malin contre moi; & la force , pour vaincre les infâmes & détestables brigues que j'ai vu former, & , pour m'élever au dessus de tout ce qu'on m'a offert & promis, dans la , vue de m'y faire entrer; enfin la fer-" meté inébranlable dont j'ai eu besoin, " pour soutenir jusqu'ici la Republi-" que prête à tomber. On me doit, dit ,, ce Prélat dans un autre endroit, des , sommes considérables, ayant toujours été facile avec mes amis, quand il s'agissoit de les secourir Cette conduite est préjudiciable en Pologue, où rarement on trouve la reconnoissance , qu'on doit attendre d'un honnête homme; & où souvent les bienfaits font payez d'ingratitude. La Guerre, ajoute encore ce Cardinal, dont nous Iommes aujourdhuy affligez, & qui est venue si inopinément, ni les diffentions du Royaume, encore plus funestes que la Guerre, n'ont pu empêcher la continuation de mes foins; mais elles les ont encore augmentez; m'étant appliqué de toutes ,, mes forces à protéger, & à défendre le Peuple de la Campagne contre les voleries publiques: Car il est cons-, tant que tout est presentement dans

, la désolation : ce qui échappe aux Fardraic , Suedois tombe dans les mains barba-Augusta. . res des Saxons. Ensuite viennent , les passages des Armées du Royau-,, me & du grand Duché de Lithua. " nie, où il n'y à ni ordre ni discipli-, ne; les Chefs n'ont presque aucune , autorité, & la Noblesse même lors , qu'elle marche, vit dans une telle ,, licence, qu'elle est à charge à tout " le monde, & ne sert à personne. , Et plût à Dieu que nos malheurs , se terminassent à celui là, car dans l'état où les choses sont, qui ne voit , que nous avons tout à craindre, & , qu'après tant de miseres nous devons 29 apprehender de voir le Royaume ,, réduit en cendres, & couler des ", Ruisseaux de Sang? ce que je ,, prie Dieu de détourner. Je n'ai rien , trouvé dans mon Diocése, dit " encore ce Prelat, qui ne m'ait été , un sviet de tristesse. Un Clergé , fans ordre & fans instruction, rem-; pli de fimonie, & composé la plû-, part de Gens rustiques; les sonds " & les revenus écclesiafriques alienez, ,, ou diminuez; les droits violez, une ,, partie des Eglises abandonnée, & , l'autre negligée : Et tout cela à " cause

Partie : cause de l'indiscrete facilité que l'on , avoit eu à admettre aux Ordres Sacrez toutes fortes de Géns fans examen, sans épreuve. Ajoutez à cela l'impunité, qui n'étoit pas moins une source de désordres; n'y ayant aucun Juge, aucune Jurisdiction, aucune personne préposée pour éclairer la conduite des Ecclefiastiques, aucune voie pour obtenir justice & pour arrêter le crime,

On doit avouer que ce Prelat a été un des plus grands Hommes de son Il étoit regardé des Partisans Siecle. du Roi Auguste comme un fourbe. & les Suedois se plaignoient de son incertitude & de ses Longueurs. Le Roi Stanislas nomma pour son successeur l'Archevêque de Leopold, parent de Sa Majesté, & digne d'occuper une place si importante dans le Royaume,

Le 9. Octobre le Roi Stanislas fit tenir un grand Conseil, dans lequel il fut résolu de publier des Lettres circulaires pour faire monter la Noblesse à cheval: De retablir dans leurs charges tous ceux qui en avoient été privez par la Confédération de Sendomir : De déclarer le fieur Przebendowski déchu de la Charge de Grand Tré-

folier.

sorier, à cause de la mauvaise admi-Farresse nistration qu'il avoit faite des revenus Auguste, de la République, qui étoient dans un grand désordre. De convoquer dans six semaines une Diéte générale, pour confirmer le Traité fait avec le Roi de Suede, & pour déliberer sur les moyens de retablir la tranquilité dans le Royaume. Mais il n'étoit pas facile de trouver ces moyens, parce que la plûpart aimoient à vivre dans le trouble, pour avoir occasion de s'enrichir par le pillage, on de se dédommager des pertes qu'ils avoient soufertes, par le Parti oppoté. D'ailleurs le Czar se donnoit de grands mouvemens pour les entretenir dans cette mauvaile volonté; ou pour les faire craindre par le nombre de ses Armées. Ce Prince étoit arrivé à Grodno, où son Armée s'assembloit; il avoit fait passer le Niemen à une partie de ses Troupes, & vint à Tykoczim pour y tenir Conseil avec les Généraux Polonois & Saxons, & voir les Troupes qui y étoient assemblées.

Dans ce même mois un Detachement

Dans ce même mois un Detachement de Lithuaniens, de Saxons & de Moscovites vint attaquer le Pont de Warsovie. Cette action se passa le 23. Octobre.

PARDERIC tobre. Ces Troupes au nombre de plus de 7000. Hommes s'étoient mises en marche de Nur sur le Dug vers Warsovie sans que l'on scut quel étoit leur dessein. Le 21. Octobre elles parurent à trois lieues de Prague. nuit hivante elles s'avancérent fous Prague même où elles prirent poste, & détachérent aussi tôt quelques centaines de Dragons Moscovites pour attaquer le Pont fur la droite, pendant que les Saxons le feroient sur la gauche & les Lithuaniens de front. Il y avoit un Enseigne à la garde du Pont avec 40. hommes & z. Subalternes. postez de manière que le Corps de Garde étoit en deçà: & comme le Pont a 600. pas de long, il y avoit un Subalterne avec 12. hommes sur le milien à une barrière. & une autre Garde à une seconde barrière du côté de Prague. Le bout du Pont n'étoit convert d'aucun ouvrage. Dans les maisons les plus voisines étoient logez 140. hommes des Gardes du Roi Stanistas avec les Drapeaux du Régiment & 4. petites piéces de Canon sous le Commendement du Lieutenant Colonel Lilliegryp. Ils étoient presque tous Piquiers, la plus grande partie des MousMousquetaires, étant partis avec le dé-Fardenie tachement que commendoit le Palatin de Kiovie.

A la pointe du jour les ennemis ayant tiré un coup, les Gardes du Roi Stanislas se mirent aussi tôt en état de défense, & chargérent péndant une bonne heure; mais accablez enfin par le nombre & plusieurs d'entr'eux ayant été tuez, le reste fut enlevé avec le Lieutenant Colonel, les Drapeaux du Régiment au nombre de six, que le Colonel en allant en Prusse avoit laissez-là pour moins d'embarras, & 4. piéces de Canon, dont les ennemis se servirent ensuite pour battre le Pont. Ce bruit étant venu jusqu'au Camp, un Capitaine avec 110. hommes du Régemint d'Uplande, & deux autres Capitaines avec 100. hommes du Régiment de Dalecarlie, & un Subalterne avec 10. hommes qui faisoient la Garde à la porte de Grand Trésorier Sapieba, furent commendez pour soutenir la Garde du Pont. Celle-ci encouragée par le Colonel Dabldorf & le Major Wrangel, défendit si bien la tête du Pont que les ennemis ne purent s'en saisir. Mais comme ils avoient sur elle de très grands avanta-

### 112 HISTOIRE DES Rois

FREDERIE ges, savoir la supériorité du nombre, la hauteur du rivage, des Pallissades & des Maisons qui les couvroient, & d'où ils tiroient fur les Suedois entièrement découverts sur le Pont, ils en tuérent & blessérent une bonne partie: le Colonel Dahldorf même, & le Maior Wrangel furent dangereusement blessez à la tête, aussi bien que l'Enseigne qui commendoit la Garde avec 'les deux Subalternes. Ainsi n'y ayant plus de quoi leur faire résistance, ils vinrent enfin jusqu'au Pont qu'ils entreprirent de rompre & coupérent même jusqu'à sept Ancres. Le Capitaine Bure étant alors survenu avec ses 100. hommes les chargea sur le Pont, mais il fut dangereusement blessé avec son Lieutenant & plusieurs de ses Soldats. Après quoi les Capitaines Anrep & Sevalin avec les 100. Dalecarliens curent ordre de ne se point arrêter sur le Pont, mais d'avancer tant qu'ils pourroient. Cet ordre fut si bien éxécuté que les ennemis ne furent pas seulement chassez du Pont, mais aussi des rues, & obligez de le jetter dans les Maisons. Le Capitaine Anrep ayant pris poste dans la rue devant le Pont, s'y soutint avec une fermeté extraor-

traordinaire. Il fut d'abord blessé à la Fadrice cuisse: mais cela ne l'empêcha pas de Augusta, continuer le combat, jusqu'à ce qu'un second coup lui ôta la vie. Le Capitaine Sevalin & un Enseigne furent aussi tuez, deux Lieutenans & un Enseigne surent dangereusement blessez avec 5. Subalternes. 11 y eut aussi 60. Soldats tuez ou blessez. Le reste de ces 200. hommes donna par sa résistance le tems au Lieutenant Colonel Siegeroth d'arriver avec le Regiment de Dalecarlie, lequel chassa les ennemis des Maisons & entiérement de la Ville, passa au fil de l'épée tout ce qui osa résister, & poussa le reste jusques dans la Campagne, où le gros de leur détachement étoit rangé en deux lignes. Le Régement Suedois se rangea aussi en deux Bataillons; le premier commandé par le Lieutenant Colonel, & le second par le Major Griesback. Sur ces entrefaites, le Lieutenant Général Horne arriva avec 200. Chevaux & se mit entre lesdeux batteries. Il donna aussi-tôt ordre d'avancer. Sur quoi les ennemis firent quelques mouvemens comme pour se ranger en bataille; mais le Général Horne ayant été renforcé par le Regi-Tom. III. ment

## ria Historne Des Rois

Pittorie ment d'Uplande d'Infanterie, & par le Avenura. Lieutenant Général Nieroth avec 2. Regimens de Cavalerie, ils se retirérent par deux chemins. Le Major Piper sut envoyé à leurs trousses avec 300. Chevaux, le Lieutenaut Général Horne voulût austi en être luimême avec plusieurs Volontaires. Les ennemis furent atteints dans un marais où on en tua un bon nombre, & Pon fit quelques prisonniers. Le détachement étant revenu les Généraux rema menérent les Troupes dans le Camp, laissant 100. hommes pour la Garde

du dit pont.

Cependant Auguste ayant appris le Couronnement du Roi Stanislas se determina à quitter la Saxe, & passa en Pologne accompagné seulement de deux Ce Prince ne fut reconperionnes. nu qu'à Konigsburg, & arriva le premier Novembre à Tikockzym. Il descendit chez le Vice-Chancelier du Royaume, où il passa la nuit. jour suivant Sa Majesté fut complimentée par divers Senateurs & autres Grands qui s'y étoient rendus, & ils furent tous reçus avec de grandes marques d'affection & d'estime. Majesté, après ayoir loué leur sideli-

# DE POLOGNE. 119

té & leur constance, les honora d'un paragra nouvel Ordre de Chevalerie consi-Avenera, stant en une Aigle blanche, d'or és maillé, avec une Couronne de Dismans, & de l'autre côté il y a cette inscription ou Devise, Pro Fide, Lege, & Rege. Pour la Foi, la Loy, & la Roi. Il y a un plus grand Ordre pour les Senateurs, c'est une Croix au milieu de laquelle est l'Aigle, avec la Couronne & la même Devise, le tout enrichi de Diamans, & attaché à un Cordon bleu que les Senateurs portent.

outre le petit Ordre.

Après cette ceremonie le Roi alla au devant du Czar qui venoit du côté de Nur; l'entrevuë se fit ayec beaucoup de joye & de carelles reciproques. Le Czar fit aporter aux pieds du Roi les dépouilles remportées sur les ennemis, & les Drapeaux pris à Prague. Ces deux Monarques se rendirent ensuite au Cloitre des Bernardins, où le Roi prit son logement Le 30. le Roi se rendit au Chateau ou étoit le Czar, & à sa requisition , il distribua les charges vacantes, entr'autres l'Archévéché de Gnesne à l'Evêque de Cujavie, & l'Evêché de Cujavie au Réferendaire de Lithuanie.

H 2

FREDERIC AUGUSTE.

Depuis long-tems il se negocioit un Traité entre le Roi de Suede & le Roi Stanislas. Quatre jours après le Couronnement on avoit recommencé à v travailler. Il fut enfin signé le 28. Novembre & ratifié le 5. Decembre. Ce Traité renfermoit 30. Articles dont voici les principaux. Les deux Rois declarent pour leurs Ennémis le Czar. le Roi Auguste, & leur adhérans, & en conféquence ils coviennent de ne faire aucun Traité avec le Roi Auguste, jusqu'à ce qu'il ait renoncé à la Couronne de Pologne; & qu'on fera la guerre au Czar, jusqu'à ce qu'il ait reparé les dommages qu'il avoit causez. Qu'on ne traiteroit avec lui que d'un commun consentement; & que le Roi & la République de Poloene soient rétablis dans une entiere tranquilité. Si l'on fait des conquêtes sur le Czar, les lieux qui, ont appartenu à la République lui seront restituez. Cependant S. M. S. pourra tenir garnison dans ceux qu'elle occupera & pour lui donner plus de facilité pendant la duré de cette guerre. Elle pourra librement lever des Troupes. faire marcher ses Armées dans tous les Etats de la République. : Ses ports lui

# DE POLOGNE. 117

feront ouverts; & même les Bâtimens Farance nécessaires pour le transport de ses Aveusta. Troupes & des munitions, lui seront fournis. Il est convenu que si l'un des deux Etats entroit en Guerre avec ses Voisins , l'autre ne leur donneroit aucune assistance: Oue le Roi & la République de Pologne empêcheroient au'aucun de leurs sujets ne portât les Armes contre la Suede : Que les vins de Hongrie & les sels de Crakovie seroient librement transportez à Stetin, sans payer les droits: Que les Traitez préjudiciables à la Suede seroient declarez nuls; & que la République empêcheroit à l'avenir ses Rois d'en contracter de semblables. Que les Protestans seroient maintenus par le Roi & par la République dans la paix & dans la liberté, dont ils avoient joui jusqu'àlors. Que la fausse monnove seroit desendue, & que quand on en feroit battre de nouvelle, elle feroit conforme à l'aloi, & au prix de celle de Suede : Oue la Maison de Suphieha seroit rétablie dans ses biens. honneurs, & dignitez. Que l'Electeur de Brandebourg seroit reconnu pour Roi de Prusse. à condition qu'il reconnoitroit aussi le Roi Stanislas pour H 3

ASPERIE Roi de Pologne. Que l'on accorderoit une Amnistie générale à tous les Polonois & Lithuaniens, qui quittant le parti du Roi Auguste, reconnoitroient dans trois mois le Roi Stanislas. Que la République obligeroit ses Rois à observer ce Traité; & qu'en cas de rupture, elle seroit responsable des domages qui en pouroient arriver à la Suede. Que les Etats qui voudroient être compris dans ce Traité, y seroient recus d'un commun consentement. Qu'enfin on en demanderoit la garantie aux Etats amis de la Suede & de la Pologne; & qu'il seroit ratissé huit jours après.

Peu de tems après que ce Traité eut été ratifié, Auguste fit tenir à Grodno un Grand Conseil, dont l'ouverture se fit le 26. Decembre. Cette Assembée se trouve composée de deux Eveques, cinq Vaivodes, quatre Castelans, du Grand Chancelier de Lithuanie, du Sous-Chancelier de la Couronne & de quelques autres. près que le Sous-Chancelier de la Couronne eut fort exalté l'affection de Sa Majesté pour son peuple, dont elle avoit donné une marque éclatante, en s'exposant au milieu de ses Ennemis,

pour

pour, revenir dans la Patrie, il propo-Famma la à l'Assemblée les points suivans Auguste, pour y être examinez. I. De quelle manière on procureroit l'union en toutes choses, & comment on pouroit rérablir les Maréchaux de la Couronne dans leurs prérogatives. II. Si l'on accorderoit un terme plus long au Parti attaché à la Suéde, ou s'il seroit entiérement exclus. III. De renforcer l'Armée pour la Campagne suiwante, & sur tout l'Infanterie. D'ordonner un Tribunal pour les Soldats, & de n'établir qu'un Général sur toute l'Armée. V. D'examiner s'il ne seroit pas nécessaire, en cas de réussite, qu'on ordonnat la livraison du pain de Munition pendant l'Hyver. VI. De quelle manière on rétabliroit l'Artillerie de la Couronne, qui étoit entiérement ruinée. & comment on ravitailleroit la Garnison de Cammieck. VII. Do ratifier & éxécuter le Traité conclu avec le Czar. Et VIII. De donner Audience à l'Avant-Coureur de l'Ambassade de la Crimée.

On insista ensuite sur la Ratisseation du Traité avec le Czar. Le Vaivode de Gulm, qui avoit fait ce Trai-H A

### 120 HISTOIRE DES ROTE

Parpunic té, refusa de faire raport de ses Né-Avevera, gociations dans les formes, ne pouvant le faire que dans une Assemblée générale de la République. Il remit cependant les Articles de ce Traité. La substance en étoit I. De rendre à la République l'Ukraine, & particuliérement la Forteresse de Bialacerkiouw. II. D'affister la Couronne de Pologne de Troupes & d'argent aussi long-tems que la Guerre dureroit. III. De favoriser les Catholiques Romains. Et IV. De ceder à la République toutes les Places qu'on pouroit conquerir dans la Livonie à la Campagne suivante, à condition que pendant la Guerre on mettroit deux Commandans en chacune de ces Places là, l'un Moscovise & l'autre Polonois. On regla quelques jours après onze points. Ceux-ci furent envoyez aux Palatinats pour s'y conformer. Ils étoient en substance. I. Des expressions de reconnoissance envers le Roi Auguste fur fon retour en Pologne. II. L'Aprobation de tous les Actes passez en son absence par les Etats de la République, & la cassation de tous les Traitez faits par la Faction contraire. On y ajouta les peines portées par les Loix,

tant

dant contre l'Usurpateur du Trône, Essusse que contre les Adhérens. Le III. & Aussira, IV. Regardoient l'Armée & le Tréfor: V. La Commission des Députez fixée au 8. Février de l'année suivante. VI. & VII. Le reglement des Taxes & Impositions pour l'entretien des Armées. VIII. La fabrique des Monnoies d'Argent au titre de celles des Puissances voisines. IX. La Ratification du Traité avec le Czar, Le X. & XI. regloient diverles sommes pour rembourser les Ambassadeurs de la République, les Députez de l'Armée & le Maréchal de la Confédération, des dépenses qu'ils avoient faires:

Sur là sin de cette année il se passa un évenement qui surprit toute l'Europe. Ce sur la detention du Général Patkul. Auguste en quittant la Saxe avoit laisse ce Général à Dresde, où il sut arrêté & conduit ensuite au Château de Konigstein. On se saisse de tous ses papiers, de tous ses essets, & de huit autres personnes. Ce Patkul étoit un esprit pénétrant, vis & altier. Il étoit Conseiller privé du Roi Auguste, & Ambassadeur du Czar prés de sa personne: jusques là il avoit H 5. été

PREDERE reserve. Ce Corps de Cavalerie. Auguste commandé par le Maréchal de Camp Lutzelbourg, étoit destiné particulièrement pour se glisser le long du Village de Geyersdorf, & prendre les ennemis en flanc & en queuë, lorsque l'action seroit entamée. Le poste de l'aîle gauche, composée aussi de douze escadrons commendez par le Sieur Dunewalds Maréchal de Camp, étoit derriére la seconde ligne de l'Infanterie à six escadrons de front, & appuyce contre le Village de Hoeyersdorf. Cette disposition fait connoitre que le Général Schullemburg n'avoit pas beaucoup de confiance dans les Moscovites, qui terminoient sur la gauche la premiere & la seconde ligne de l'Infanterie: puis qu'il avoit posté ce corps de · Cavalerie, apparemment pour les soûtenir, & pour se poster aussi aux endroits où l'occasion les demanderoit. D'ailleurs cet habile Général Saxon avoit fait garnir de chevaux de Frile le front de tous les bataillons de sa premiere ligne, & le canon étoit partagé dans les intervales. Les Saxons étoient encore favorisez par un chemin creux, qui bordoit leur premiere li-gne. Les choses étant ainsi disposées, lę

le Général Schullembourg pouvoit avoir famourité de la confiance, & se flatter qu'aucun 1705. des Suedois ne lui échaperoit, soit dans le combat, soit dans la retraite.

Les Suedois ne formoient qu'une ligne, qui débordoit les deux Villages, & le Général Renchildt avoit mélé des Bataillons dans les escadrons de ses aîles; & afin de les soutenir, il avoit placé quatre Escadrons derrière les quatre qui occupoient le poste d'honneur de chaque afle : Six autres Escadrons étoient distribuez en seconde ligne pour soutenir le centre & les aîles, dans le besoin. L'Armée Suedoise étant ainsi disposée marcha au petit pas vers les Saxons, qui ne s'imaginoient pas qu'elle en voulût venir à l'action; & ils croyoient du moins arrêter les Suedois avec le canon, qui tira continuellement, mais toûjours trop haut; de manière qu'ils n'en tie rérent aucun avantage; & les Suedois rompirent la chaine de leur chevaux de Frise, en essuyant le seu de leur Moutqueterie, qui fut très-vif. Mais à peine celui des Suedois eût-il commencé, qu'une partie des Saxons prit la fuite. La Cavalerie Suedoise de l'aîle gauche enfonça au premier choc

## 126 Historian des Rois

Promie la droite des ennemis; qui néanmoise : Aveusra, s'étoit présentée au combat assez fierement. L'aîle gauche des Saxons ne fut pas plus heureuse que la droite; elle fut mise en déroute à la premiere charge; & ce fut de tous côtez un carnage terrible. L'Infanterie Saxonme se voyant découverte, & abandonnée par la Cavalerie, se forma en quarré, & soutint pendant quelque tems les efforts des Suedois : mais elle fut à la fin envelopée; de sorte qu'elle fut taillée en pièces, ou faite Prisonnière. Les Regimens entiers mettoient les armes bas, & se mettoient à genoux pour demander quartier. Mais les Moscovites n'en purent obtenir; & on les passa presque tous au fil de l'épée; & le carnage s'en fit depuis Hoeyersdorf jusques à Neugut. Les Suedois firent huit mille treize Pritonniers Saxons, au nombre desquels se trouvérent trois Battaillons François & Suiffes, qui s'étoient défendus avec opiniatreté. Le Lieutenant Général Wostrominski, le Maréchal de Camp Lutzelbourg; quatre Colonels, le Comte de Joyeufe, & les Sieurs Droft, Sak, & Bose; cent soixante hauts Officiers, & des bas Officiers à propor-TIOH

## BEPOLOGNE. 127

tion, que le Comte Reinschilde fit traiter Farmane tous fort honêtement, furent aussi faits Avenue. Prisonniers. On compta sur le champ de bataille jusqu'à sept mille morts, & le chemin en étoit couvert jusques à une lieue soin.

Les Suedois perdirent trois cens soixante-treize hommes, parmi lesquels on compta le Colonel Lilienbok; qui auparavant avoit commendé à Posnanie, le Lieutenant Colonel Cronbielm, & quelques Capitaines de Ca+ valerie & d'Infanterie. Les Lieutenans Colonels Bukwalf, Patkul, & Krentz; les Majors Wrangel & Spolshi, & le Capitaine Lod furent dangereusement blessez. Le nombre des Suedois qui le furent montoit à cinq cens & fix. Il est difficile de comprendre comment les Saxons, qui étoient plus de la moitié plus forts que les Suedois, ayent pû être si généralement désaits, avec une si petite perte du côté des Vainqueurs, en si peu de tems; car cette action si remarquable, se passa en moins de trois heures : elle commença à midi, & le plus fort fut à une heure. Tout le canon des Saxons au nombre de 32. piéces de fonte, quatre mortiers, plus de 110q. mousquett

## 128 HISTOIRE DES Rois

Pardense quets, autant d'épées, tous les drapeaux, & plusieurs Etendarts demeurerent aux Vainqueurs. Le bagage des Saxons étoit à deux lieues de Fran-

fladt, ce qui fit qu'aucun Suedois ne

songea au pillage.

Auguste: étoit à Warfovie lorsqu'il apprit la nouvelle de cette Bataille. D'abord il appelle au Château les principales personnes qui l'accompagnoient, & y tint un fort long Conseil. Le 18. Février il partit pour Lowits avec la plus grande partie des Troupes qu'il avoit amenées de Lithuanie. Avant son départ il laissa dans la Ville une Garnison de 2000. Moscovites. Le Roi fut joint à Lowitz par les Troupes Saxonnes que le Général Braussen commandoit à Crakovie, & par deux mille Polonais, après quoi il s'avança jusques à Pilke. Son dessein étoit d'aller chercher le Général Reinschildt qui étoit campé avec ses Suedois à quelques milles delà, en un lieu appellé Moles pas loin de Posnanie; mais ayant trouvé la cho-te trop difficile; il en abandonna la pensée, & s'envint à Crakovie. Ayant que de partir de Pilke, il donna Audience au Général Schuylembourg & le ren-

## DE POLOGNE. 129

fenvoya en Saxe avec des ordres pour Fardense rétablir par de nouvelles levées la per-Audusti te faite à Frauwenstadt, & pour faire punir ceux qui n'avoient pas fait leur devoir en cette Bataille. Ce Prince qui avoit conçû quelque esperance de ramener le Staroste Spiski dans ses intérêts: lui avoit fait faire des offres très-avantageuses, & l'on disoit que l'affaire étoit fort avancée; mais dans le tems qu'on la croyoit conclue, on aprit que tout au contraire il n'y avoit plus rien à espérer, sur quoi Monsieur Moviskowski qui s'en étoit mêlé reçût ordre de sortir de Crakovie dans 24. heures. Cela arriva au commencement du mois de Mars, & selon les apparences ne contribua pas peu à faire rompre le dessein que le Roi de Poloene avoit formé d'aller attaquer le Général Reinschildt. Quoi qu'il en soit, Sa Majesté partit pour Crakovie le 11., & le 12. Elle arriva en cette Villelà accompagnée d'un grand nombre de Seigneurs. Elle prit son logement au Palais Episcopal. Le jour suivant elle fut occupée à regler diverses affaires, & ne donna que quelques Au-diences particulières au Palatin d'Inoswraclavie, & à l'Evêque de Chelm. Tome III.

# To Mistoire Des Rois

Paroirie Le Casselain de Sendômir y arriva le Auguste. Messela jour, de même que le Général Fleming & plusieurs Officiers Saxons, que l'on croyoit prisonniers, mais qui avoichit trouvé moyen de se suver a-

pres la Bataille de Praimenstadt.

Le Roi restont dans cette Ville pour voir à quoi se Roi de Suede qui étoit de vair Grodno, & le Counte Renschill du côté de Kalisth, se determineroient. D'alleurs voulant faire de Crakovse utte place d'armes, Sa Majesté s'occupoit à en augmenter les fortifications; en sorte que la Ville & le Château pussem d'ant pour plus grande commodité, ce Prince se ténoit tantôt à Lobzowitz, & Tantôt à Niépolobuice.

Ce fut dans ce tems-là que mourne le Prince Entomirski Grand Général de Pologne. Un grand repas que le Caur donna à Grodno aux Général x & aux Sénateurs du parti d'Angusto, fut peut-cire la cause de sa mort. Ce qu'il y a de certain c'est qu'il sur toujours-languillant depuis ce tems-là. Tous écux qui se trouvérent à ce repas, se liviérent un peu trop à la joye, dans le desseune. Après la mort de ce Prince,

# DE POLOGEE ESE

Auguste donna sa charge au Sieur Sie-France Augusti.

Auguste Auguste

O Cependant tout reuffissoit mal au Roi Auguste. A peine avoit il formé un dessein, qu'il devenoit impraticable par la vivacité avec laquelle les Suedois le traversoient. Les Lithuaniens se declaroient tous les jeurs pour le Roi Staniflas. D'un autre côté les Moscovites qui étoient à Grodno perissoient ou par la faim ou par le froid. Il n'y avoit point de jour qu'il n'en mourût soimante, quatre-vint, & même jusqu'à cent, que l'on jettoit dans la Riviere. La plupart de ces-foldats étoient obligez de coucher à l'air & sur la terre. La milere affreuse où ils étoient reduits les contraignit enfin à abandonner Grodno, au nombre de quinze mileles Fantaffins & de quatre à cinq mil-Hes-Chevaux.

Le Roi de Suede ayant en avis de la marche de ces Troipes, entreprit de les combattre. Pour est effet il partit le 14. Ayril de Zalu-letk, et passa ce jour-là le Nieme & le Kearas. Le 20. Sa Majesté arriva à Alba, où elle sut jointe par un Détachement qui étoit retourné à Grodno

2 pour

FREDERIC pour enlever les effets que les Moseo-Auguste. vites y avoient Laissez. Par là on eut une connoissance fort circonstanciée des miseres qu'ils y avoient souffertes. du nombre de ceux qui étoient peri dans la Ville, & de l'état pitoyable de ceux qui en étoient sorti. Trois milles de leurs Dragons laissez à Sielcze, pour garder le passage avoient rompu les ponts, & fait un retranchement sur l'autre bord de la Riviere. Quand ils fürent que le Roi prenoit à gauche vers Alba ils jugérent que les Suedois alloient passer à Bereza pour les prendre ensuite par derriére. Dans cette pensée ils y envoyérent 1000. à 1200. hommes pour garder aussi ce passage. ci eurent à peine commencé à rompre le pont & à se retrancher que le Roi y arriva avec deux Bataillons du Regiment des Gardes, deux Compagnies de Volosges & quatre pièces de canon. Ce fut le 27. d'Avril. Le canon fit aussi-tôt cesser leur travail; & dès qu'ils virent les Suedois se jetter dans l'eau pour passer à gué ils se sauverent, laissant sur la place dix de leurs morts, un Capitaine blessé, quelques chevaux & quelques chariots. Ils fe retirérent à Sielçze vers le gros de leur **Corps** 

### DE PLOGNE. 133

corps & y portérent l'épouvante, de Fardine forte qu'ils se mirent tous à suir. Ils Augusta furent poursuivis par les Volosges qui en tuérent plusieurs & ramenérent

quelques prisonniers.

Le Capitaine blessé qu'ils laisserent à Bereza étoit un François nommé Balenville. Un boulet de canon lui avoit cassé un bras & une hanche dont il mourut le lendemain Il aprit aux Suedois qu'il étoit péri à Grodno plus de 8000. Moscovites par maladie seulement, & sans y comprendre les 2000, qu'ils perdirent d'abord lorsque le Roi les surprit en arrivant, ni ceux qu'ils avoient perdus depuis en diverses rencontres. Il témoigna une envie extrême de voir le Roi qui se trouva présent. Quand on le lui eut montré il lui souhaita toute sorte de prospérité, & ajouta qu'encore qu'il fut pour son malheur engagé parmi les ennemis de Sa Majesté, il ne laissoit pas d'être du nombre des Admirateurs de ses vertus, & qu'ayant eu la satisfaction de la voir il étoit bien content de mourir. Il parut ferme jusqu'à la mort. Quelques Offi; ciers se chargérent de l'éxécution de sa derniére volonté au sujet de son enterrement, de quelques aumônes, & de

Trefficie les papiers. Ceux qui l'avoient commu à Moscovie en disoient béaucoup de bien

> Le 28. Avril le reste de l'Armée arriva aussi à Bereza, le 30. elle alla par un grand marais à Lowkowitz; le 1. May a Romsk affez jolie perite Ville dui appartenoit au Prince Wishowiski à demi lieue de la Forterelle nomme Szabirs. Cent hommes sortis de cette blace pour chércher des vivres renconfrerent le grand Trélorier supiena qui s'étoit égaré dans la marche avec 11. hommes seulement partie Volontaires partie Officiers de la Cour. Avec cette petite Troupe & des menaces d'une plus grande, il obligea ces cent hom-Thes à poser leurs armes & à se renare prisonniers. Le Roi ne retint que leur Chef, qui étoit un Lieutenant Colonel, avec 4. Officiers, 3. Drupeaux, toutes les armes, & 50: cha-Hots, qui furent abandonnez aux premiers, les Equipages des Officiers leur furent rendus. Le Commendant de Szabirs le lauva d'épouvante dans un bateau, mais le Roi ne jugea pas que cette place meritat de sy- arreter.

Le 3. le Suedois allérent à Drufêtewitz :

quitz, où les Volasges emmenérent rappuie que lques prisonniers Moscovites qui Avolaste avoient été chassez de Bereza, avec un Valet de Chambre du Prince Wissowiski. Un détachement revint aussi de Briss & rapporta que les Moscovites s'en étoient retirez il y avoit déja & jours, prenant une partie la route de de Janowa, & l'autre celle de Prinsk.

Le 4. le Roi de Suede le rendit avec le Régiment des Gardes, celui de Dalesarlia, & les gardes du corps à Prinsk. Gette Ville est sur la Rivière de Pina ayant d'un côté une vaste plaine, & de l'autre un marais de 50. lieues, duquel torient plusieurs Rivières dont les caux font portées dans la Pain & la Prépita. La Pina ne porte que de petits bateaux depuis Pinsk jusqu'à Tornow où on commence à le servir de plus grands batimens. Ce marais est impratiquable lelité, si ce n'est en bareau. que jamais Roi n'étoit encore venu en cet endroit. Aussi Sa Mjesté Suedoise n'y vint-elle que pour donner plus de terrain à la marche de les Troupes dont la meilleure partie se rendoit par d'autres chemins au lieu destiné. Ce fut là ou les suedois apprirent du Colonel Creutz une nouvelle qui les surprit agrea-

Aveusti.

Preprate agreablement. Cet Officier ayant sû que les Troupes qui étoient bloquées dans Lackowitz attendoient un secours considérable de Minok, alla au devant avec tout son détachement à 400 hommes qu'il faissa sous le Lieutenant Colonel Trautvetter pour en bloquer 2000. Il rencontra à 4. lieues de là le secours de 2000. Moscovites à pied & plus de 3000. Cosaques & Polonois à cheval. Il les attaqua si rudement qu'il en demeura plus de mille sur la place. & à peu près autant dans la poursuite des fuyarts, qui s'embourbérent enfin dans des marais, où il ne fut plus possible de les suivre. Il reçût d'ailleurs avis que les bloquez profitant de son absence avoient déjà fait trois sorties; sur Trautvetter dans l'espérance de Ainsi quoiqu'ils eussent s'échaper. toûjours été repoussez, il apprehendoit, vû la petite Troupe de Trautvetter, qu'ils ne réussissent enfin dans leur dessein. Il retourna donc en diligence vers Lacowitz, & pour y arriver plûtôr. il s'avança avec 4. Escadrons seulement, laissant le reste derriére pour conduire le butin qu'il venoit de faire. 16. Drapeaux & 70. prisonniers, parmi lesquels étoit un Colonel. Quand les

### DE POLOGNE 137

bloquez le virent revenir avec si peu Farrent de monde ils le crurent battu & en Augusta, temoignérent leur joye par un grand bruit des Trompette, & des Timbales. Mais elle sut courte, puisqu'ils virent bientôt paroître le reste du detachement

avec les trophées.

Après quelques autres expeditions de cette nature, le Roi de Suede le dispola à entrer en Saxe. Au commencement du mois d'Août il passa la Vistule à Pullauw, puis le Radum, & ensuite avant campé à Petricovie où il s'arrêta quelques jours, il vint sur la fin du même mois à Calitz. Enfin la nuit du 5. au 6. Septembre son Armée passa l'Oder sur un Pont de Bateaux, qui avoit été construit à Steinau, & le lendemain elle campa auprès de Gorlitz. Ce Prince dans toute cette marche fit observer une très-exacte discipline à ses Troupes, & même il leur fit détense sur des peines très-severes de prendre la moindre chose à personne sans le payer.

L'aproche du Roi de Suede causa une allarme extraordinaire dans toute la Saxe. Les Habitans de la Campagne suyoient dans les Villes, & ceux des Villes suyoient plus avant dans le

1 7 Pays,

Pays, & même hors de la Sane; mais les uns & les autres furent bien-tôt rassurez par une Déclaration que Sa Majesté Suedoise sit publier, & dont voici la teneur.

Declaration du Roi de Sepecte en favour des Habitans de la Sexe.

Nous par la grace de Dieu Roi , des Suedois, des Goths, & des Vandor les &c. notifions, que comme nous avons projeté d'entrer en Saxe avec nos forces, pour tâcher d'étoufer entiérement la Guerre tout - à - fait injuste que ce Pays-là nous a suscitée. & qu'il a fomentée, aurions grande raison de le traiter de la même maniéré que son Electeur le Roi Auguste en a agi au commencement de cette Guerre, à l'égard de nos Provinces & de nos Frontiéres; mais nonobftant cela, nous avons bien voulu pour certaines raisons oublier notre juste restentiment, & signifier benignement par ces presentes Lettres parentes aux Etats & aux habitans de l'Electorat de Saxe, de quelque qualité qu'ils foient, que tous ceux qui resteront , dans leurs maisons & habitations tans " cn

29 cm transporter ailfeurs les effets, & Philippino g, qui contribueront volontariement & s, sans opposition ce qui pourroit être s, exigé d'eux pour l'entretien,& pour , la fublistance de nos Troupes, se-, rout non sculement pris en nôtre ,, garde & protection Royale, mais " ineme qu'ils jodiront pour leurs , perfonnes, familles, biens, mailons, , terres & effets, d'une entière sure-,, té. Qu'aucun de nos Officiers ni , soldats ne leur sera, soit à leurs ,, personnes, soit à ce qui leur appar-, tient, aucun dommage, violence, , ou insulte, en quelque manière que , ce soit. Qu'au contraire ceux qui ie mettront en désense abandonne , fout leurs maisons & habitations emporteront leurs biens & effets , précibux, les cacheront ou les en-, terreront; Que pareillement ceux j, qui le revolueront contre l'impossi tion qui leur aura été faite par nos Commillaires ou Officiers, ou qui , he voudroient pas exécuter ce qui , leur pour oft être ordonne, tous de quelqu'ctat ou condition qu'ils soient, ,, seront non leglement dechus de no-,, tre grace, mais encore trakez com-, me Ennemis sans aucune reserve, ,, &

11

o

k

1

FREDERIC Auguste

\*, & à la dernière rigueur, en quel,, que endroit qu'on les trouve, avec
,, leurs biens & effets, & ils seront
,, poursuivis & punis par le fer &
,, par le feu. En conséquence de quoi
,, nous avons signé ces présentes de
,, nôtre main, & consirmé par nôtre
,, Seau Royal. Donné en nôtre Quartier Général à Kummelse, le 5. Septemhye. 1706.

## CHARLES

## C. PIPER.

Cette déclaration fut suivie deux jours après d'une autre que la Regence de Saxe sit publier au nom du Roi Auguste, par laquelle il étoit ordonné à tous les Gouverneurs, Magistrats & autres Officiers publics, de continuer à faire les sonctions de leurs charges, & de faire publier chacun dans son departement, que personne n'eût à abondonner son Domicile, ni à transporter ailleurs ses bestiaux ni ses denrées; mais de les sournir aux Troupes Suedoises, de crainte qu'autrement elles ne vinssent à brûler & à saccager le Païs,

Cependant le Roi de Suede continua Parde sa marche, & après avoir imposédes Augusta Contributions aux Villes de Bantze. Gorlitz & Lauben, il s'avança vers Dresde. Le Gouverneur craignant d'être assiégé commença à prendre les mesures nécessaires en pareille occasion, témoignant d'être résolu à se défendre. Mais ce n'étoit pas le dessein du Roi de Suede de s'arrêter à un siège en forme. Il étoit entré en Saxe plutôt pour ôter au Roi de Pologne ses derniéres reslources, que pour conquérir le Pays. Cependant de Conseil privé prit des mesures de son côté, pour mettre à couvert les choses les plus précieuses. Les meubles du Palais Electoral furent envoyez à Megdenbourg par Wittenberg, & la vaisselle d'argent fut pareillement envoyée à Berlin. Sa Majesté Suedoise campa à Meyssen sur l'Elbe le 12. & y donna Audience à Monsieur Printz, & à Mr. Oberg, Envoyez de Prusse & de Hanover. Ce lieu n'est éloigné de Dresde que vde quatre lieues, ce qui augmenta beaucoup la consternation où étoit cette Ville.

Celle de Leipstèb ne sur pas moins grande. D'abord on s'y proposa de se bien

Transchion défendre & même on forma diver-Aveustz des Compagnies de Bourgeois & d'Eaudians qui s'offrirent volontairement pour y être inscrits. Mais cessentimens guerriers passérent bientôt. On considera que les Leures & le Commerce faisoient également la gloire & la pro--spérité de la Ville de Leipsieb, & que l'on exposeroit mal-à propos l'un & l'autre a une ruine manifelte, si l'on s'opiniatroit à la défendre sans avoir les moyens de la soutenir. Là-dessus on congédia les Bourgeois & les Etudians enrôlez, & au lieu de se mettre en état de foutenir un fiége, on envoya des Députez au Roi de Suede, pour lui faire soumission, & le supplier de vodloir permettre que la Foire proschaine le tintifous la protection, avec sumo emiére liberté pour les Marchands é&clours effets; ce que Sa Majosté leur saccorda généreulement. Cela le palla flex14. Scale Fr. les Troupes Canonnes un écoient entrées dans la Ville en Morriment . & Mercetirérent à Dresse. ille 117. de Roi de Suede décampa de underferitoupalla PRibe. Le 18:11 palla austi la Mulda, & s'avança jusqu'à Aumber qui n'est qu'à une lioue de Meipheb. En amêmo tems Sa-Majesté

détacha soixante de ses Trabans ou Fardrais Gardes du Gorps pour aller prendre possession de cette Ville, & ils y arrivérent sur le midi. D'abord ils se rangérent en Escadron dans la grande place du marché, d'où l'Officier qui Tes commendoit envoya un Trompette au Commendant du Château le sommer de lui rendre ce Poste. Le Commendant répondit qu'il n'en feroit rien, & qu'il étoit résolu de le bien defendre en cas d'attaque, ce qui ayant allarmé les Magistrats, ils s'assemblérent au Conseil, pour déliberer sur ce qu'ils auroient à faire, mais dans le tems qu'ils étoient encore ensemble, il arriva un Exprès du Conseil privé de Drefde avec ordre au Commendant du Chateau de le remetere aux Suedois, ce qui fut exécuté sur les quatre heures de l'après midi. Voici l'ordonnance que le Roi de Suede fit publier en Saxe pour la sûreté de la Foire. & de tous les Marchands qui devoient y venir.

## 144 Histoine Des Rois

PREDERIC

Ordonnance de Sa Majesté Suedoise pour la sureté de la Foire de Leipsub.

Harles par la grace de Dien Roi de Suede &c. Scavoir faisons que nous ayant été très-bumblement représenté de la part de la Ville de Leipsich, qu'il étoit à craindre que les Marchands qui sont attendus à la prochaine Foire, intimidez par l'entrée de nos forces en ce Pais, & craignant pour la sûreté de leurs personnes & de leurs marchandises, ne prissent la résolution de differer ou d'arrêter, tout à-fait leur voyage; Nous suppliant très-hamblement qu'en cette consideration il nous plut d'assurer lesdits Marchands de nôtre protection & d'une pleine liberté de Commerce, comme ci-devant, pour cette fois & pour cette Foire. Et comme nôtre gracieuse volonté est, que le Commerce ne souffre aucun préjudice par notre entrée en ce pays, c'est pourquoi nons déclarons & assurans par ces présentes que tous les Marchands, tant ceux du Pays que les étrangers, comme aussi ceux qui sont presentement en voyage pour la Foire de Leipsich, jouiront d'une entière liberté & sureté, & que non seulement leurs ersonnes, mais auss leurs effets. & Mař

Marchandises pourront librement aller & PARDERANGE venir & être transportez en toute sureté Avansera, sans qu'ils ayent besoin pour cela de passeports particuliers. En soi de quoi nous avons signé ces présentes de nôtre propre main, & y avons sait apposer nôtre seau Royal. Donné au Camp près de Taucher le 20. Septembre 1706.

signé, CHARLES.

& plus bas PIPER.

Le 21. le Roi de Suede se remit en marche avec son Armée. & fut se poster à Litezen, autre Camp éloigné aussi d'une lieue de la Ville. dant Sa Majesté fit demander aux Magistrats une Contribution de cent cinquante mille écus, sur quoi les Marchands furent assemblez sur la Bourse, & chacun d'eux obligé à déclarer combien il avoit d'argent en Caisse. Après bien des mouvemens & des délibérations on suplia très-humblement ce Prince de vouloir modérer sa demande protestant que la Ville étoit hors d'état de pouvoir fournir une si grosse somme, & il déclara qu'il se contenteroit de cent mille écus, à Tome III. COD-

FREDERIC condition qu'ils lui fussent payez dans trois jours, ce que les Magistrats promirent de faire.

> Cependant Auguste qui n'avoit plus aucune ressource, & qui voyoit son Ennemi dans le cœur de ses États, se détermina à lui demander la paix. Mais comme il dependoit en quelque forte des Moscovites, il étoit important de leur cacher une telle demarche. C'est pourquoi sans recourir à la mediation d'aucun Prince il écrivit une Lettre de sa main à Charles XII. & chargea secretement le Baron d'Imbof & Mr. Finsten de l'aller porter à ce Prince. Il étoit nuit lorsque ces deux Plenipotentiares arrivérent au Camp du Roi de Suede. On pretend que ce Prince ayant lu la Lettre, leur repondit qu'ils auroient dans un moment sa reponse, & que s'étant ensuite retiré dans son Cabinet il écrivit les propofitions suivantès:

> Je consens de donner la Paix aux conditions suivantes, auxquelles il ne faut

pas s'attendre que je change rien.

1. Que le Roi Auguste renonce pour jamais à la Couronne de Pologne, qu'il reconnoisse Stanislas pour légitime Roi, & qu'il promette de ne jamais songer à

remonter sur le Trône, même après la Fredunce mort de Stanislas.

- 2. Qu'il renonce à tous autres Traitez, & particulièrement à ceux qu'il a faits avec la Moscovic.
- 3. Qu'il renvoye avec bonneur en mon Camp les Princes Sobieski, & tous les Prisonniers qu'il a pu faire.

4. Qu'il me livre tous les Déserteurs qui ont passé à son service, & nommément Jean Patkul, & qu'il cesse toute procedure contre ceux qui de son service

ont passé dans le mien.

Ce fut pour tenir cette Negociation fecrete que Sa Majesté Suedoise sit publier le 25. Septembre une suspension d'Armes pour dix semaines. La piece qui suit est une traduction de l'Ordonnance que ce Prince rendit alors publique.

Ordonnance de Sa Majesté Suedoise pour une Treve de dix Semaines.

Harles par la Grace de Dieu Roi de Suede, des Gots, & , des Vandales &c. Comme nous a-, vons trouvé bon de suspendre toutes hostilitez dans l'Electorat de Saxe, & Pays dependans, & de consentir

FREDERIC , à une Tréve de dix Semaines : c'est n pourquoi nous ordonnons & commendons à tous & un chacun, des hauts & bas Officiers de nôtre Armée " & à tous ceux qui font sous le a commendement Militaire, comme 🗸 🛪 auss à tous nos sujets de s'abstenir , pendant ce tems-là, de toutes hon stilitez contre le Pays Electoral de », Same, les Troupes & sujets, & de no leur faire en aucune manière tort su ou dommage, mais plûtôt de les s, traiter en toute occasion savorablement & amiablement, leur enjoi-», gnant toutefois de n'avoir aucune of convertation ni frequentation avec les Milices & Troupes de Saxe, le tout , sous peine envers les contrevenans, se d'être punis avec severité comme 1. infracteurs de nos ordres & com-, mendemens, sur quoi chacun aura n à se conformer avec obéissance. En s, foi de quoi nous avons figné les , présentes de nôtre main, & y avons si fait appoier nôste seau Royal. Donné en nôtre Camp près de Alt-Randfiad le 25. Septembre 1706.

figné CHARLES.

Et plus bas, PIPER.

Les Marchands de la Foire rassure par la Déclaration du Roi de Suede continuérent à y voiturer leurs marchandises, de sorte qu'au milieu de la Guerre, la Saxe conservoit encore une image de la Paix, à la faveur de laquelle le Marchand pouvoit continuer son commerce, le Paysan son labourage, & le Bourgeois ses affaires accoutumées. Cependant le concours de Marchands sut un peu moindre qu'à l'ordinaire, quelques-uns d'entre eux n'ayant osé croire que l'on pût sûrement trassquer au milieu d'une Armée.

Au commencement d'Octobre Sa Majesté Suedoife fit assembler à Leipsich les Etats du Pays, & leur fit dire le s. par le Comte Steinboch: I. Que l'on ent à donner à ses Commissaires une spécification des Revenus publics de cette année, & de ce que chacun avoit contribué pendant les années précédentes. II. Qu'on leur montrât à quoi ces Droits avoient été appliquez. l'H. Qu'on seur donnat auffi un Etat des Domaines de la Cour, & de l'argent qu'ils avoient produit pendant les dernières années. IV. Et qu'on leur remît entre les mains des Copies des Résultats K 3

Farmuie de toutes les Diétes qui avoient été te-

Aveuss. nues depuis l'an 1704.

Toute cela ayant été exécuté, & le Roi de Suede ayant été ainsi informé au juste des forces du Pays par raport aux Finances, il fit demander aux Etats une Contribution de six cent vingt-cinq mille Ecus par Mois, sur quoi céux ci ayant déliberé conclurent que quelques efforts qu'ils fissent, il leur seroit impossible de trouver tant d'argent. Ils députérent donc quelques-uns d'entr'eux pour représenter leur impuissance à Sa Majesté. Ils eurent Audience le 12. & eurent pour réponse que Sa Majesté leur feroit savoir ses intentions par le Comte Steinboch, comme en effet ce Comte la leur donna le 14. Enfin les Etats s'engagérent à payer au Roi 500. mille écus pour un premier terme, & à fournir outre cela tout le fourage nécessaire. Ils travaillérent les jours suivans à repartir cette somme entr'eux, & le 24. ils se séparérent selon la permission qu'ils en avoient reçue. La Regence Electorale de Drejde leur avoit d'abord défendu de rien traiter avec le Roi de Suede, prétendant de faire elle même le Traité, mais cette dé-

défense resta sans estet, parce que Sa Farence Majesté Suedoise ne permit pas d'y a- Augusta.

voir égard.

Il ne pouvoit y avoir de moyen plus sûr pour être informé au juste de ce que la Saxe pouvoit fournir, que celui dont le Roi de Suede se servit en obligeant les Etats à lui remettre des Copies de leurs Résoltars, & des spécifications de toutes choses. On aprit par cette voye, que depuis le commencement de la guerre de Pologne, le Roi avoit fait transporter de Saxe en ce Pays là jusqu'à 786, piéces de canon outre 22. autres canons nouvellement fondus; Qu'il y avoit envoyé 36648. Soldats qui y étoient presque tous morts, ou qui y avoient été faits prisonniers; & enfin que depuis sept ans on avoit levé en Saxe jusques à 8800000. de livres pour soutenir la Guerre.

Tandis que tout étoit tranquile en Saxe & qu'on y negocioit secretement la Paix, ce n'étoit que desordre & brigandage en Palogne Il y avoit tous les jours quelque action entre les deux Partis, qui levoient chacun de leur eôté de grosses Contributions. Toutes les Diétes étoient infructueuses, & ne

K 4

pou-

FREDRAIC pouvoient empêcher ces malheurs. Mais un evenement qui pensea cau-ser de grandes revolutions, & qui étonna toute l'Europe, fut la Bataille que le Roi Auguste livra au Général Meyerfeld, dans le tems même que Sa Majesté negocioit secretement la Paix On prétend néanmoins que en Saxe. quelques jours avant le Combat, le Roi Auguste avoit fait donner avisan Général Meyerfeldt qu'il y avoit une fuspension d'armes conclue, & lui a-voit fait demander s'il vouloit la faire publier dans son Camp; mais que le Général avoit répondu, qu'il ne pouvoit pas recevoir une semblable notification de la part du Prince ennemi, & qu'à moins d'un ordre exprès du Roi son Maitre, il se tiendroit toujours en état de Guerre. Quoi qu'il en soit, le Général Meyerfeldt, mal informé des forces du Roi de Pologue, bien loin d'éviter sa rencontre, fit un détachement de 6000, chevaux qui passa le Passa pour aller le reconnoitre, & ce Prince ayant trouvé l'oceafion si belle ne voulut point la laisser échaper. Il seavança en ordre de Bataille, & le Général Meyenfeldt ayant rapellé son détachément s'avança aussi,

de sorte que les deux Armées se ren-Farmese contrérent en face, d'où s'ensuivit le Auguste. combat.

Ce fut le Général Meyerfeld qui attaqua l'ennemi à une lieue de Kalisch le 29. Octobre. Quoique son Armée sût beaucoup inferieure à celle du Roi de Pologne, il l'a mit néanmoins d'abord deux fois en deroute, & prit même leur Canon. Mais la nuit étant survenue, ils se trouvérent environnez de toutes parts; de sorte que le Général n'avoit auprès de sa personne que deux bataillons, & soixante Cavaliers, ce qui l'obligea de capituler. Il auroit pu se sauver, mais il ne voulut point abandonner sa petite Troupe; il trouva plus glorieux d'être pris avec elle, que de l'exposer à la fureur du Soldat vainqueur. Les Suedois combattirent en cette occasion, jusqu'à ce qu'ils eussent consumé toutes leurs munitions, & ensuite ils se servirent de l'épée avec tant de succès, que s'ils avoient eu du jour suffisamment, ils auroient pû espérer, malgré l'inégalité du nombre, de sortir victorieux du combat, ce qui seroit peut - être encore arrivé dans l'obscurité, si le Major Géneral Crassau, qui avoit

Frederic avoit renversé plusieurs fois les ennemis, avoit pû trouver son Général dans les ténèbres. Mais n'ayant pû le joindre, il jugea à propos de se retirer; ce qu'il fit heureusement dans Posnanie. avec cinq cent chevaux Suedois du Régiment de Scanie, qui étoit le seul de cette Nation qui fût dans cette Armée. Le Sieur Potoski, Palatin de Kiovie, & le Sieur Tarlo, Maître d'Hôtel de la Couronne firent leur retraite dans Kalisch avec huit cens Polonois, qui se rendirent le lendemain prisonniers de Guerre, mais le Maitre d'Hôtel de Litbuanie & le Staroste de Bobuys, tous ceux de la Maison de Sapieba, le Prince Lubomirski, Maréchal des Logis, & le Sieur Potoski. Commissaire Général de l'Artillerie de la Couronne suivirent le Sieur de Crassau à Posnanie, où ils rallièrent le reste des Troupes Suedoises & Polonoises. Quatre Colonels, entre lesquels étoit le Sieur de Horne, qui sut blessé, & un nombre considérable d'Officiers & de Soldats Suedois, Suisses, François ou Allemands furent faits Prisonniers avec le Général Meyersetde. La perte des Suedois pouvoit aller jusqu'à 2500 hommes, tant tuez, que Prisonniers. Le Lieutenant Colonel Funek

## DE POLOGNE. 155 FAMELIE

Funek & quelques Capitaines d'Infanterie & de Cavalerie furent du nombre Augustic de ces premiers. Le Palatin Potoski se distingua fort dans cette action, & capitula avec une poignée de gens dans un Tabord, c'est - à dire, une espece de mauvaise Hôtellerie après avoir été abandoné dans l'action par les Polonois.

Auguste aprés cette victoire, tint Confeil pour lavoir si l'on attaqueroit Posnanie; mais on jugea que l'on n'étoit pas en état de faire cette entreprise, à cause du grand nombre de Troupes qui s'y étoient rassemblées. Lorsque Sa Majesté sut arrivée à Warsovie, elle y fit chanter le Te Deum en actions de grace de cette victoire. Ce fut alors que M. Finsten, l'un de ses Plenipotentiaires, arriva de Saxe & lui presenta le Traité de Paix par lequel Charles XII, lui ôtoit la Couronne. Auguste signa ce Traité quoiqu'avec repugnance, & partit en même tems pour Saxe, dans le dessein de s'aboucher avec le Roi de Suede.

Avant que de quitter Warfovie, ce Prince fut complimenté sur sa Victoire par les Palatinats, qui l'assurérent de nouveau de leur fidélité, serment auquel la nécessité & l'intérêt les avoit

## 145 Histoire des Rois

Fardant accoutumez, mais ils n'oubliérent pas à se plaindre des désordres des Moscovites. qui continuoient de n'épargner personne, pas même les Autels. Sa Majesté leur promit d'y remedier, & de mettre bien-tôt en liberté le Palatin de Kiovie, la Princesse Lubomirski. femme du Commissaire Général de PArmée du Royaume & le Sieur Tarlo pris à Kalissh, & dont l'Evêque & le Palatin de Culm étoient venu demander Pélargissement à Sa Majesté. qui permit aussi au Général Meyerfelds de passer en Saxe.

Le Roi Auguste devoit tenir le 20. Novembre un grand Conscil de Senateurs à Warsovie, & ensuite une Diéte générale, pour laquelle il avoit fait publier des Universaux; mais il partit à l'improviste pour Crakovie, avec toute sa Cour, ses Gardes, & toutes les Troupes Saxonnes qu'il avoit fait cantonner fur fa route. Il emmena avec lui le Palatin de Kiovie, le Sieur Tarlo, Maître d'Hôtel de la Couronne. & les deux Dames Prisonniéres avec eux, escortez par cent Cavaliers qui entouroient leurs Caroffes. Mais le Sieur Smiegielski, qui étoit resté avec ses Troupes, & qui ne paroissoit pas

fatisfait de Sa Majesté, prit tout d'un Farmaire comp le Parti du Czar, & enleva ces Appussa quatre Prisonniers, que les Moscovites que les Moscovites que les Moscovites que les Rus-fre.

Lorsque le Roi Auguste sut arrivé à Crakovie, il envoya ordre au Comte de Zinzendorf, Gouverneur de Dresde, de faire publier la Paix, & lui donna avis qu'il seroit incessamment de retour en Sane: il n'y avoit plus d'obstacle qui pût l'en empêcher.

Le Trané de Paix conclu entre Sa Majesté Polonoise & le Roi de Suede contenuit en substance les Articles sui-

vans.

I. Il y aura une Paix entre le Sérénisseme & très-puissant Prince Charles XII, Roi de Suede, & son Allié le Sérénissime & très-puissant Prince Stanislas I. Roi de Pologne, d'une part: & entre le Sérénisseme & très-puissant Prince Frederic Auguste Roi, Electeur-Duc de Saxe, de l'autre.

IL Tous les dommages causez ou souffents par les deux Partis, pendant tout le cours de la Guerre, teront oubliez & reputez, comme non avenus. Personne ne pourra en prétendre satisfaction, & ne pourra s'en ressentie.

par

## 158 Historan Des Rois

FREDERIC par voye de fait ou de droit; & les Aveustre Particuliers ne pourront intenter aucune action, pour raison des biens qui avoient été confilquez sur eux pendant la Guerre : sans néanmoins que cette dernière chause puisse préjudicier au contenu du VI. Article.

III. Le Sérénissime & très-puissant Prince Frederic, Roi Electeur de Saxe, renonce pour toujours en faveur de la Paix, à tous ses droits & prétentions au Royaume de Pologne, & reconnoit en conséquence pour légi-time Souverain de ses Etats, le très-Sérénissime, & très-puissant Prince, Stanislas I sous condition que ledit Sérénissime Roi, Electeur de Saxe, retiendra pendant sa vie, le nom & les honneurs de Roi, fans pouvoir porter les armes, ni prendre le titre de Roi de Pologue.

IV. Le Sérénissime Roi & Electeur promet de notifier dans six semaines, après la signature du présent Traité, son abdication aux Etats de la République de Pologne, auxquels il remet dès à présent le serment qu'ils lui ont prêté: s'engageant en outre de n'entretenir aucune intelligence avec eux, & de ne donner retraite ni secours

# be Pologne. 159

à aucuns Membres de la République, FREDTRIE Ennemis déclarez ou secrets du Roi Augusta, Stanislas.

V. Ils renonce à toutes les Alliances qu'il a conclues ci-devant contre le Roi de Suede, & le Roi de Pologne, avec les Puissances étrangéres, & surtout à celles qu'il a contractées avec le Czar de Moscovie, auquel il promet de ne donner aucun secours dans la suite : comme aussi de rappeller les Saxons, qui se trouveroient combattre encore

sous ses Enseignes.

VI. Tous les Decrets prononcez dans les Diétes & dans les autres Tribunaux de Pologne depuis le 15. de Février 1704. portant condamnation, confiscation des biens, destitution de Charges, &c. demeureront dès à préfent éteints & annullez. Mais à l'égard des dignitez Séculières & Ecclefiastiques conferées depuis ce tems par le Sénérissime Roi Electeur de Saxe, il dépendra uniquement du Sérénissime Roi de Pologne, ou de les conserver à ceux qui en auront été revêtus, ou de les en dépouiller pour les conférer à d'autres.

VII. Le Sceptre & la Couronne de Pologne, & les ornemens Royaux, aus-

Avoure fi bien que les pierreries, papiers & archives de la Couronne, qui auront été transportez en Saxe seront remis au Sénérenissime Roi de Pologne, ausfi-tôt après la Ratification du présent Traité.

VIII. Les Sérénissimes Princes Royaux, Jaques & Constantin Sobieski,
séront relâchez & mis en liberté, après avoir promis par écrit de ne prendre aucune vengeance de ce qu'ils ont
soussiert pendant la Guerre, & pendant leur détention: de son côté le Sérénissime Roi Electeur promet par écrit de payer au Sérénissime Prince
Jaques les sommes d'argent qu'il lui
doit, & d'en faire incessamment liquider les comptes.

IX. Tous les Polonois & Lithuaniens qui ont été enlevez de Pologne, pour être emprisonnez en Saxe ou ailleurs, recouvreront leur liberté. Sa Majesté Electorale s'engage aussi d'interposer ses bons Offices auprès du Pape pour obtenir de lui l'élargissement de

l'Evêque de Posnanie.

X. Tous les Soldats ou Officiers Suedois & Saxons, qui auront été pris pendant la Guerre, & sont actuellement détenus de part & d'autre, seront ront élargis sans rançon, & sans qu'on ramante en puisse retenir aucun pour l'engager Aveust de force.

XI. Tous les Traitres & Transfuges nez sous la domination du Roi de Suede, & qui seront trouvez en Suee, seront livrez à Sa Majesté Suedoise, & nommément Jean Reinbold Patkul, qui jusqu'à ce tems-là sera tenu dans une étroite prison.

XII. Tout ce qui reste de Soldats Moscovites en Saxe, seront aussi remia au Roi de Suede, comme étant ses

prisonniers.

AIII. Tous les Drapeaux, Eten-, darts, Tymbales, Canons, Mortiers & autres Instrumens Militaires, qui peuvent servir de trophées, & qui auront été pris sur ces Suedois, seront cherchez & leur seront rendus, sans quion en puisse retenir aucun sous quelque pretexte que ce soit.

Miv. Le Colonel Gortz, que Sa Majesté Suedoise prend sous sa protection, & qui a été condamné au dernier suplice, sans avoir été entendu, sera déchargé des peines prononcées contre lui, & sera retabli dans son

honneur & réputation.

XV. Comme il est impossible, at-Teme 111. L sen-

Propense tendu la distance des lieux, que les Augusts. Traité puisse être ratifié de long-tems, & puisse être revêts des garanties dont il sera fait mention il sera cependant permis à Sa Majesté. Suelbife, de mettre son Armés en quartier d'hyver dans l'Electrat de Sime, & d'en tirer pour elle pendant ce tems des vivres & contributions. Les Troupes Suedoises qui sont encore en Pologne, y demontrerent sans empêchiement, jusqu'à ce que les Savons en soient sorties.

XVI. Les Villes & Châteaux de Grakovie & de Tykoczin feront évacuez en même tems par les Troupes Savone ness de Sa Majesté Polenosse, en l'étauqu'ils se frouveront pour lors, avec toute leur Artillerie & munitions.

AVII. Les Villes & Citadelles de Leipsieb & de Wittenberg qui ont require Garnison Suedois, en ieront délivrées, dès que les conditions duppédient Traité auront été accompliès, en fuite de quoi toutes les Troupes de Suède le retireront de Save un journe dont on fera convenu.

XVIII. Depuis le jour que les Commissieres auront conclu & figué le pré-

présent Traité, il y auta une Trève Farduste entre les Suedois & l'Electorat de Saxe, Auguste ainfi qu'en Pologne & en Lithumie, dès que la nouvelle du même Traité y aura éte portée; ce qui se fera dans le

terme de 21. jours.

XIX. Ila été arrêté entre le Sénériffime Roi de Suede & le Sérénissime Roi Electeur, qu'ils concourront tous deux à proteger dans l'Empire la Religion Evangelique, pour la sureté de sa conservation dans la Same & dans la Eusace; le Sérénissime Roi Electeur s'engage pour lui & ses Successeurs, de n'y introduire ou soussirir aucun changement; de n'y céder à ceux de la Communion Romaine aucunes Eglises, Ecoles, Academies, Colléges ou Monastères, & de ne leur accorder aucune Place pour en bâtir.

XX. En cas qu'à l'occasion de ce Traité le Sérénissime Roi Electeur de Saxe soit attaqué par le Czar de Moscovie, ou par d'autres, les Sérénissimes Rois de Suede & de Pologne s'engagent de le secourir; comme aussi de le comprendre dans tous les Traitez, qu'ils pourront saire dans la suite avec le

Czar.

XXI. Pour rendre ce Traité plus L 2 ferme

## 164. Histoire des Rous

ferme & plus stable, le Sérénissime Roi Avevers. Electeur s'engage d'y faire intervenir comme garans dans l'espace de six mois la Serénissime & très - puissante Reine de la Grande Bretagne, & les Hauts & Puissans Etats-Généraux: Sa Majesté Suedoise se réservant le droit de faire entrer dans cette garantie telle autre Puissance qu'elle voudra,

XXII. Le présent Traité sera ratifié dans le terme de six semaines, & il en sera fait un Exemplaire de la part de Sa Majesté Suedoise; un autre de la part de Sa Majesté Polonoise, & deux autres de la part de Sa Majesté Electorale, pour être changez par les Commissaires immediatement après sa rati-

fication.

Outre ces Articles il y en avoit un

Eparé, dont voici les termes:

Quoique le Sérénissime Roi Electeur ait promis de fournir dans six mois les Actes de garantie qui ont été specifiez:cependant s'il arrive qu'il soit empêché par quelques raisons de fournir un ou deux de ces Actes dans le terme prescrit, il a été arrêté que le présent Traité n'en aura pas moins de force & n'en fortira pas moins sa pleine exécution.

Le Roi de Suede ne manqua pas de Fardure donner avis de la conclusion de ce Augusta. Traité à la Regence de Stockholm; & voici la Lettre qu'il lui écrivit à ce suiet.

"Nous n'avons pas voulu manquer " de vous faire savoir qu'après quel-, ques conferences qui ont été tenues ,, entre ceux qui ont été autorisez de " nôtre part, & de celle de l'Electeur " de Saxe, Nous avons conclu un Ac-, commodement à l'amiable avec le " Roi Auguste, (selon nos fins & nô-,, tre entière satisfaction) lequel Trai-, té a été ratifié & échangé depuis , quelques jours. Mais dans cette oc-,, casion, Nous n'avons pas voulu ac-, cepter les Offices qui nous ont été , offerts par les Puissances Etrangères; ,, tant parce que nous n'étions pas as-" fûrez du fucçès, qu'à caute que œux " qui étoient autorisez par l'Électeur ,, de Saxe, ont demandé instamment. " & se sont engagez par serment, de ,, même que ceux qui étoient autori-" sez de nôtre part, de tenir cette Né-,, gociation secrete, afin que le Roi , Auguste eût le tems & l'occasion de pouvoir se mettre en sûreté contre , le parti qu'il abandonne; Et quoi-, qu'il

Paroraic » qu'il y ait eu depuis un Action dans 3 la Grande Pologne, entre nos Trou-, pes & celles du parti de l'Electeur , de Saxe, laquelle auroit pû donner occasion à quelque changement dans ce Traité, & le faire regarder en ,, quelque maniére comme rompu; "Néanmoins comme on a taché d'ex-, cuser la chose de la part du Roi " Auguste, & qu'on a fait connoitre » en même tems son fermedésir de so , tenir à cette Paix accordée, Nous . avons bien voulu nous laisser émouvoir à publier nôtre bonne in-, tention & amour pour la Paix; d'autant plus que nous espérons de n recevoir une latisfaction raisonnable , de ce qui s'est passé pendant la sus-, pension d'armes. Ainsi Nous vous " ordonnons de publier la présente par " tout ou besoin sera, &c. Nous vous " récommendons à la protection divine.

A All-Ranstade le 30.08 abre 1706.

Signé CHARLES, &c.

Auguste de son côté fit aussi publier CE Traité dans tous les Palatinats de PaPologne & de Lithumie, afin d'y faire farme cesser les hostilitez, & pour faciliter August La réunion de tous les Partis de l'Etât. On joignit à cette publication des Lettres circulaires, par lesquelles Sa Majesté promettoit une Amnistie générale à tous ceux qui lui avoient été contraires.

Cependant on doutoit de cette Paix, & on en douta long-tems, personne ne pouvant se persuader qu'elle pût avoir été concluë de cette manière. On fit aussi notifiér aux Magistrats de la Ville de Danteie, que le Roi Anguste ayant par un Traité rénoncé à ses prétentions sur la Couronne de Pologne, ils euslent à payer au Roi Simifias, à qui il l'avoit cedée, les sommes reçues pour les droits d'entrée & de sortio qui appartenoient aux Rois de Pologne, & qui avoient été miles en sequeste depuis que Sa Majesté Polondis leur avoit fait signifier son Election.

A l'occasion de cetre Paix ou frappa une Medaille où l'on voyoit d'un côté le Dieu Mars & Hercule, dont le premier representait le Roi de Suede & le second le Roi Adjust, qui se donnoient la main, pour confirmer leur amitié, foulant aux pieds la dis-

L4

corde

FREDERIC CORDE, Avec ces mots de Virgile L. 12.
Avecesta, Aneid.

COGNATA SANGUINE VICTA,

Dans l'Exergue on lisoit ces mots.

PAX SUBCIAM INTER ET PO-LONIAM FACTA

ALT-RANSTADT 1706.

Le revers representoit la Ville de Leipsich, où la Paix avoit été negociée pour la plus grande partie par les Ministres appointez; & au dessus Mercure volant & annonçant à cette Ville marchande la Paix & la Tranquilité par ces mots;

ALTA PAX GENTEIS ALAT, ENSESQUE LATEANT. Senec. Her. Fur. Sur le bord on lisoit ces mots de Virgile L. 8. Aneid,

FIDEM INTER SE POSITO CER-TAMINE REGES, FORDERA JUN-GEBANT,

On en frappa une autre à Stockholm, Fardure qui étoit d'une rare beauté. Il y avoit d'un côté l'Effigie du Roi de Suede, & autour ces mots:

#### CAROLUS XII. D. G. REX Sueciæ.

De l'autre côté il y avoit un Palmier auquel on avoit pendu un bouclier. Au pied du Palmier on voyoit des Trophées d'Armes, & autour cette devise:

## NEXUM FECERE TRIUMPHI.

Sous une raye au dessous du Palmier il y avoit,

#### ARMA POSITA IN PAGO ALT-RANDSTEDA XIIII. Sept. MDCC. VI.

La Cour de Rome fut dans une surprise extraordinaire, lorsqu'elle apprit la Paix de Pologne. Le Nonce qu'elle tenoit auprès du Roi Auguste n'en avoit donné aucun avis. Le Comte Pagnaschi Envoyé extraordinaire de ce Prince n'en avoit rien temoigné non L s

AREDERIC plus. Au contraire il ne cessoit de demander au Pape la continuation de fon apuy en Pologne, & même quelque secours d'argent. Ce Comte pour n'être pas obligé de recevoir les complimens de condoleance que l'on n'auroit pu se dispenser de lui faire sur cet évenement, prit le parti de se retirer, & partit en même tems pour Saxe, où le Roi son Maitre lui avoit donné quelque avancement d'emploi dans ses Troupes. Quant à la Reine Douairiere de Pologne, elle reçut les complimens du Sacré College & du Pape même, sur la délivrance des Princes ses fils, & à sa priere le St. Pontife ordonna une Neuvaine publique dans l'Eglise de St. Paul pour en remercier Dieu. Quelques jours après Sa Sainteté recut une Lettre du Roi Auguste, par laquelle ce Prince lui notifioit lui même fon abdication : sur quoi les Polonois croyant que rien ne les obligeoir plus à dissimuler, sirent chanter le Te Deum dans leur Eglife Nationale en action de graces de la Paix, & firent mettre en cette Eglife les armes du Roi Stanislas, à la place de celles du Roi Auguste; mais Sa Sainteté ne voulur pas souffrir que

ces Armes demeuralient exposées sur la familie Porte de l'Eglise Nationale des Polo-Augusta. nois, où les Prêtres de cette Eglise les avoient placées. Il envoya dire aux Administrateurs, qu'ils eussent à les ôter incessamment, ou qu'autrement il les feroit ôter par force, & qu'il les feroit chatier comme desobéissans. Cette menace mit les Administrateurs fort en peine; car d'un côté ils n'osoient desobéir aux Ordres de S. Sainteté, & de l'autre ils étoient mortifiez d'être obligez de défaire eux-mêmes ce qu'ils avoient fait dans la vuë innocente de témoigner leur zèle pour le Roi Stanistas. Dans cet embaras ils s'adresserent à la Reine Douairiere, laquelle pria le Pape de ne point faire cet affront à un Prince qui témoignoit toute la devotion imaginable pour le Saint Siége, & qui s'étoit déjà aquité de son devoir avec tant de pieté & de soumission en notifiant d'abord à Sa Sainteté son avenement à la Couronne & l'abdication du Roi Auguste. Mais tout cela ne servit de rien, & sans differer plus long tems, le Pape envoya le lendemain enlever les Armes du lieu où elles étoient.

Cependant Auguste étoit arrivé en

Saxe, où il ne tarda pas de voir le Roi de Suede. La premiere entrevuë de ces deux Princes se fit le 17. Decembre à Guntersdorf, où étoit le Quartier du Comte Piper, sans préparation & sans ceremonie. Toute la conversation ne roula que sur les grosses bottes que portoit le Roi de Suede. Leurs Maiestez allérent ensuite à Alt-Ranstad où . elles souperent ensemble, & où le Roi Auguste coucha. Le Roi de Suede lui donna toujours la droite, & lui fit toutes honnêtetez imaginables.

Le premier jour de la nouvelle année on lût dans les Chaires de toutes les Eglises de Saxe l'Ecrit suivant, par ordre du Roi Auguste, & pour noti-

fication de la Paix.

" Comme Notre Dieu & Pere ce-, leste par sa grande Milericorde, 2 " exaucé nos Prieres & nos Gemisse-.. mens. & que la Guerre qui a duré .. plusieurs Années entre le Roi trèsclement nôtre Electeur & Seigneur " d'une part, & Sa Majesté Suedoise " d'autre part, Guerre qui s'est faite , sentir jusques dans cet Electorat a été terminée par une Paix ferme , entre les deux Rois; on vous le notifie, bien aimez Chetiens, & l'on yous

yous exhorte tous serieusement, au frentant 27 nom du Seigneur de Paix, qui sait ADBUSTE. n tirer la lumiere des tenebres, & la. " Paix de la Guerre, à lui témoigner a du profond de vos cœurs votre reconnoissance pour un bienfait si fignalé, que d'avoir preservé nôtre Pays d'une desolation entière; Nous vous exhortons austi à prier unanimement sa profonde misericorde, au nom de Jesus Christ nôtre Prince de , Paix, de vouloir augmenter sur " nous ses graces, de porter les cœurs , de diverses Puissances, à l'union & , à un amour mutuel qui lui plai-, sent si fort, de faire cesser la , Guerre dans tout Univers, particuliérement de préserver cet Elec-, torat & les teritoires qui en depen-, dent, de la Guerre & des troubles , qui ruinent les Pays, & de répandre abondamment sur nous la grace de son Esprit, afin qu'en toute ocan fion, nous fuyons & evitions tout , ce qui pouroit l'irriter & attirer ses , justes chârimens sur cet Etat & sur , ses habitans, & que par une vraie , repensance & une conduite falutain re, nous nous le rendions favorable. nous attirions sa bénédiction sur , nous

## 174 HISTOIRE DES Rois

" nous & fur notre posterité; Er ", qu'ainsi sous la protection & la de-" fense de nôtre Gouvernement, nous " puissions toujours mener une vie: " tranquile en toute pieté & honnete-,, té. Que la Sainte Trinité, Pere, , Fils, & St. Esprit, benite eternelle , ment, veuille nous accorder à ja-, mais ces choses, au nom de Jesur-

" Christ , Amen.

Le 2. le Roi de Suede rendit encore une visite au Roi Auguste, à l'iffuit de laquelle il en fut rendre une autreau Roi Stanislas à Loisnig où ce Prince avoit toujours eu son Quartier. Les iours fuivans elle donna Audience à Mr. Robinson Envoyé extraordinaire. de la Reine de la grande Bretagne & à Mr. de Granenbourg Etwoyé extraordinaire des Etats des Provinces unies & lesquels lui firent compliment für la Paix quelle venoit de conclétée. Ces Ministres curent aussi Audience de Roi Auguste sur le même sujet, & depuis ce tems-là tous les bruits qui avoient couru des desseins du Roi de Suede contre les Alliez s'évanouirent, Sa Majesté ayant eu la borné de faire assûrer de nouveau tous les Ministres Etrangers qui étoient à sa Cour, qu'elle n'avoit

n'avoit aucune pensée semblable. Le francese 6. Janvier le Roi Auguste sur à Alt-

vint le soir à Leipsich.

Cependant les Ministres de Sa Maiesté Suedaise avoient fait demander 1900000, livres aux Etats de Saxe pour le reste de leurs contributions. & ceuxci faisoient de grandes instances pour une diminution, remontrant que leur pays étoit déjà épuisé, & que fi Sa Majesté n'avoit la bonté de moderer ses demandes il leur teroit impossible d'y fournir. Cette espece de Negociation, ou plûtôt ces instances & ces prieres durérent jusqu'au 20. Janvier que le Roi de Suede declara enfin qu'il se contenteroit de 1600000 livres, sur quoi les Etats promirent de les payer. Le 13. Janvier le Roi de Suede fut à Leipsch rendre une troisième visite au Roi Auguste, & après avoir resté assez long teros avec lui, il retourna le soir I Alt-Randstadt

Nous n'avons encore rien dit des Princes Jaques & Constanten Sobiesky, que le Roi Auguste avoir retenus si long-tems rensermez. Dès le 22. Decembre ils surent mis en liberté, en éxécution du Traité de Paix, & le même

## 176 Histoire des Rois

Rexprese même jour le Roi de Suede envoya le Général Meyerfeld avec d'autres principaux Officiers à Dresde pour les y prendre. En même tems le Prince Alexandre & toute sa Cour avec les Seigneurs Polonois de la suite du Roi Stanislas, allérent à Tippelovald, où étoit le quartier du dit Général à z. lieues de Dresde, pour recevoir les Princes, qui y arrivérent le 22. Janvier. Le Palatin de Russie les harangua de la part de la République & du Senat ; & Mr. Szezuka leur rendit à chacun une Lettre du Roi Stanislas. Ils en partirent le 22. & arrivérent le jour suivant à Leisnig, au quartier de Sa Majesté, qui étoit venue plus de trois lieues au devant deux, & ils soupérent avec Elle. Le 25. le Roi les vint voir, & ils allerent ensuite au Château où ils dinérent. Le lendemain ils partirent avec le Roi Stanislas, pour aller au quartier du Roi de Suede, qu'ils rencontrérent en chemin, venant au devant d'eux à cheval. Sa Majesté Suedoise mit pied à terre, à plus de 50. pas du Carosse, où étoient le Roi Stanislas, & les 3. Princes, & Elle vint à eux. Le Prince Jaques lui fit un compliment d'un demi quart d'heu-

re, dont Sa Majesté parut très-satis-fazzante saite: Else voulut obliger les Princes Augustz; de remonter en Carosse, mais ils montérent tous à Cheval. Le Roi parla pendant tout le chemin au Prince Jaques; & étant arrivez, ils eurent une conférence d'une bonne demi heure avec S. M.

Le 7. Fevrier le Roi Auguste sut diner avec le Roi de Suede à Alt-Ronfladt, & ces deux Princes vinrent le soir ensemble à Leipsich, où le Prince Electoral se rendit-aussi. Sa Majesté Suedoise fut d'abord rendre visite à la Reine épouse du Roi Auguste, ce qui donna occasion au Prince Electoral de saluer le Roi de Suede qui après cette visite retourna à son Quartier d'Alt-Ranstadt, & le Roi Auguste le reconduisit jusqu'à la Porte de la Ville. Deux jours après le Prince Electoral fut à Alt-Ranstadt, où il dina avec le Roi de Suede, & fut traité avec beaucoup de distinction: il eut même un entretien particulier d'une heure & demi avec Sa Majesté, laquelle aussi lui sit present d'un cheval. Le soir à cinq henres il revint à Leipfich, & le lendemain il partit, pour Lichtembourg ou l'Electrice Douairiére **étoit** Tom. III. M

PREDERIC Étoit demeurée. Le Roi Auguste aAUGUSTE. voit fait inviter le Roi de Suede à une
grande chasse entre les Villes de Torgau & Liebenwerde pour le 17. mais
ce Prince ne jugea pas à propos de s'y

trouver, & aima mieux employer ce jour là à faire la revue de ses Trou-

pes.

Ces deux Princes qui se voyoient si familierement, ne pouvoient s'accorder fur l'execution du Traité. Le Roi de Suede demandoit, I. Que le Roi Auguste lui livrât le Général Patkul. 2. Qu'il declarât que les Troupes Moscovites qui se trouvoient sur le baut Rhin ne fussent plus regardées comme I roupes auxiliaires parmi celles de Saxe. 3. Qu'il ne prît plus le titre, ni les Armes de Roi de Pologne. 4. Qu'il repondit à une Lettre qui lui avoit été écrite par le Roi Stanislas. 5. Qu'il remît entre les mains du Roi Stanislas les Couronnes, les Joyaux, & les Archives du Royaume de Pologne.

Auguste alleguoit diverses raisons pour ne pas executer ces 5. points.

1. Il ne pouvoit se resoudre à remettre entre les mains du Roi de Suede le Général Patkul. La crainte du ressentiment du Czar, qui reclamoit sans

cesse

cesse son Ambassadeur, & le souvenir gament des services qu'il avoit reçus de Pat-Aveustakul, le detournoient de fournir luimême la victime à la vengeance du Roi de Suede. 2. Comme il pouvoit esperer de puissans secours du Czar. il ne vouloit pas rompre entiérement avec lui; & pour cette raison il differoit de déclarer, que les Moscovites, qui se trouvoient sur le Haut-Rhin. n'étoient plus regardées comme Troupes auxiliaires parmi celles de Saxe. 2. Lorsque le Roi de Suede lui demandoit, qu'il ne prît plus ni le titre ni les armes de Pologne, il repondoit que l'abdication de la Royauté, & l'acte qu'il en avoit signé étoient des sacrifices assez grands, sans qu'on exigeât encore qu'il déposat jusqu'aux titres & aux marques de sa grandeur passée.

4. Il ne pouvoit gagner sur lui de répondre à une Lettre que lui avoit écrit le Roi Stanislas. Après la démarche qu'il avoit faite de ceder la Couronne à son Ennemi, il lui paroissoit bien dur d'être encore réduit

à le féliciter à cette occasion.

5. Par rapport à la restitution des Joyaux, des Meubles & des Archives de la Couronne, il prétendoit devoir

M 2

#### 180 HISTOIRE DES Rois

FARDURIC attendre, que le Roi Stanislas eût été

AUGUSTE.

généralement réconnu de tous les Po
lonois, afin de pouvoir faire cette reflitution conjointement au Roi & à

lonois, afin de pouvoir faire cette reflitution conjointement au Roi & à la République. Autrement, disoit il, il étoit à craindre si le Roi Stanislas venoir à ne pouvoir se maintenir sur le trône que les Polonois ne redemandassent les mêmes choses, comme restituées sans le consentement de la Ré-

publique.

Mais le Roi de Suede alléguoit les Articles formels du Traité, & paroiffoit disposé à ne point sortir de la Saxe, que toutes les conditions accordées n'eussent eu une pleine & entière exécution: de sorte que le Roi Auguste plutôt que d'exposer ses Etats héréditaires à une ruine certaine, consentit à tout ce qu'on lui demanda. Voici en premier lieu la Lettre qu'il su comme forcé d'écrire au Roi Stanislas.

Lettre du Roi Auguste au Roi Stanislas.

## Monsieur et Frere,

L'araison pourquoi nous n'avons pas repondu plûtôt à la Lettre que nous avons eu l'honneur de recevoir de vôtre

Ma-

Majesté, est que nous avons jugé qu'il FREDERIC n'étoit plus necessaire d'entrer dans un commerce particulier de Lettres. Cependant pour faire plaiser à Sa Majesté Suedoise, & asin qu'on ne nous impute pas que nous faisons dificulté de satisfaire à Son desir, nous vous felicitons par celle-ci de vôtre avénement à la Couronne, & souhaitons que vous trouviez dans vôtre Patrie des sujets plus fideles & plus obéissans que ceux que nous y avons laiflez. Tout le monde nous fera justice de croire que pour tous nos bienfaits & pour tous nos soins, nous n'avons été payez que d'ingratitude & que la plus grande partie d'eux ne s'est apliquée qu'à former des Partis pour avancer notre ruine. Nous soubaitons que vous ne soyez pas exposé à de pareils malheurs, vous remettant à la protection de Dieu. Monsieur & Frere Votre Frere & voisin.

AUGUSTE ROL

Donné à Dresde le 8. Avril 1797,

FREDERIC AUGUSTE

Le Roi Stanislas fit à cette Lettre la reponse suivante.

#### Monsieur et Frere.

A correspondance de Votre Majesté est une nouvelle obligation que j'ai au Roi de Suede: je suis sensible, comme je le dais, aux complimens que vous me saites sur mon avenement; j'espere que mes Sujets n'auront point lieu de me manquer de fidelité, puisque j'observerai les Loix du Royaume.

## STANISLAS, Roi de Pologne.

Auguste sut encore obligé d'ordonner lui-même à tous ses Officiers de Magistrature de ne plus le qualifier de Roi de Pologne, & sit même essacer ce titre de toutes les prieres publiques.

A l'égard du malheureux Patkul, le Roi de Suede ne se relâcha point de la demande qu'il en avoit faite au Roi Auguste. D'un autre côté le Czar le reclamoit comme étant son Ambassadeur. On prétend même que Sa Majesté Czarienne sit avertir diverses sois le Roi de Suede, que s'il faisoit aucun

mal

mal à ce Général, il useroit de repre-Farbenic failles fur tous les Suedois & Polonois, Avauste, du parti de Stanislas, qui étoient entre ses mains ou qui y tomberoient. Les instances réiterées du Roi de Suede & du Czar à cet égard jettoient Auguste dans le plus grand de tous les embarras. Dans cette perplexité il crut avoir trouvé le moyen de pouvoir satisfaire ces deux Princes. Ce fut d'envoyer des Gardes pour livrer ce Prisonnier aux Troupes Suedoises, après avoir fait avertir auparavant le Gouverneur de Konigsting de le laisser échapper. Le Gouverneur qui n'ignoroit point que Patkul possedoit de grands biens, vouloit que ce Prisonnier lui payât sa liberté. Celui-ci qui se reposoit sur l'Ordre d'Auguste, ne voulut point écouter les propositions du Gouverneur. Sur ces entrefaites les Gardes arrivérent, se saisirent de Patkul & le mirent en même temsentre les mains de quatre Capinaines Suedois, qui le conduisirent d'abord au quartier général d'Alrandstad, ou il resta pendant trois mois attaché à un poteau avec une grosse chaine de ser. De là on le conduisit à Casimir. Le Roi de Suede voulut qu'on le jugea M 4

FARDERIC avec la derniere rigueur. Il fut con-Auguste. damné à être rompu vif, & à être mis en quartiers. Il employa dans ses defences tout a qu'il avoit d'esprit pour se justifier, & offrit jusqu'à trois cens mille écus, pour se racheter du sup-plice auquel il étoit condamné. Le soir on lui fit annoncer par un Ministre qu'il falloit mourir. Cetté nouvelle le frappa d'abord, il versa des larmes, & fit quelques discours rompus; mais après les reflexions sur la necessité de se soumettre à sa destinée. il remplit ses derniers devoirs, temoigna être content de mourir, & d'attendre sa derniere heure avec impatience. Il passa la nuit tranquilement, & le lendeman on le conduisit au lieu du supplice. Dès qu'il eut envisagé l'Echafaut, il dit qu'il savoit bien qu'il ne pouvoit éviter la mort; mais qu'il n'avoit pas cru devoir finir ses jours par le genre de supplice qu'on lui preparoit : que du moins il pouvoit esperer une commutation de peine d'un Prince aussi genereux que le Roi de Suede, qui n'avoit eu aucune part à son jugement. Alors un Officier Suedois lut à haute voix un papier dans lequel ou avoit écrit ce qui suit.

On fait favoir que l'ordre très-exprès BRIDERE de Sa Majesté, notre Seigneur très-Cle-

ment, est que cet Homme qui est traitre à sa Patrie, soit roué & écartelé pour reparation de les crimes, & pour l'Exemple des autres. Que chacun se donne garde de la trabison, & serve son Roi sidelement.

A ces mots de Prince très-clement, Patkul s'écria en disant, Quelle clemence; & lorsqu'il entendit ceux de Traitre à la Patrie il dit; Hélas, je Pai trap bien servie. Il fut ensuite rompu vif, & souffrit cet astreux supplice avec une grande presence d'esprit. On prétend que lorsqu'il fut arrêté, il étoit sur le point d'épouser une Dame Saxonne nommé d'Ensilden; & que le Pere de cette Dame qui étoit d'une Famille très-distinguée, offrit cent mille écus pour lui sauver la vie.

Le Czar repandit des larmes en apprenant la mort de son Ministre, qui lui avoit rendu de grands services & donné de bons conseils, pour le gouvernement de ses Etats.

Toute l'Europe ne fut pas moins furprise à la nouvelle d'un supplice aussi affreux. On trouvoit qu'il y avoit de l'injustice & de la cruauté à faire mourir un Homme dont tout le crime

#### 186 HISTOIRE DES Rois

<u>ب</u>ر.

FREDERIC consistoit à avoir trop bien soutenu Augustz, les droits de sa Patrie. On pourra juger des raisons qui engagerent Charles X/I. à en agir avec tant de fermeté, par l'histoire abregée que nous allons donner de la vie de Patkul.

> Fean Reinold Patkul étoit né en Livonie, de Parens nobles. D'abord on lui donna une bonne éducation, à laquelle il repondit par les dispositions favorables qu'il avoit apportés en naisfant. Il apprenoit aisément les Sciences & les Langues. Ses mœurs pro-mettoient beaucoup. L'avarice étoit alors le seul defaut qu'on lui remarquât. Etant en âge de voyager, il vit les Cours de l'Eurôpe, ce qui le determina à s'attacher à la Politique. Il commença à en faire usage dans son commerce particulier. Patkul dans la conversation savoit toujours donner au mensonge l'ombre de verné, & ne fouffroit qu'impatiemment qu'on ôlât le contredire. Au retour de ses voyages, il prit le parti des Armes & en 1695. il étoit Capitaine. A l'occa-, fion de la réduction & de la liquidation de Suede, ce Livonien, & trois autres, envoyérent au Roi de Suede Charles

XI. un écrit, que l'on trouva d'une Frederate très-dangereuse conséquence: sur quoi sa Majesté leur ordonna de venir rendre compte de leur conduite & de leurs sentimens. Mais la réfléxion qu'il fit sur les réponses vives qu'il avoit osé faire au Roi à Stokholm, & sur l'impossibilité où il étoit d'ôter le soupçon de la sédition qu'il meditoit en Livonie, l'engagérent à se retirer à tems furtivement, & sans attendre le jugement qui fut prononcé peu de jours après, par lequel Patkul, & deux de les complices furent condamnez à la mort, & leurs biens confisquez: mais le Comte de Schlipenback, qui étoit le troisiéme, fut absous, parce qu'il n'avoit pas aprouvé le Memoire qui avoit été envoyé à Sa Majesté Suedoise. Le Roi de Suede commua la peine de mort en une prison perpetuelle, qui ne dura néanmoins que jusques en 1607. que Charles XII. à son avénement à la Couronne, leur donna la liberté, & leur rendit leurs biens. Mais le Sieur Patkul, ne participa point à cette grace, parce qu'il s'étoit fauvé, & que depuis son évasion sa conduite avoit agravé son crime. Avec un esprit de vengeance, qui ne le

Presente quitta jamais, il passa d'une Cour à Auguste, l'autre pour exciter des malheurs à sa Patrie: & enfin avec le talent qu'il avoit de persuader, il engagea le Roi de Dannemarck, le Roi Auguste, & le Czar dans une guerre qui desola le Nord, pendant plusieurs années kul fit entendre à Sa Majesté le Roi Auguste qu'il étoit aisé de ramener la Livonie sous la domination de la Pologne, parce que le Païs étoit destitué de Soldats pour le défendre; que les Peuples en étoient mécontens, & n'attendoient que l'occasion de secouer le joug des Suedois; que la Suede même n'avoit aucunes Troupes sur pied, à l'exception de quelques Regimens dans le Pais, mais sans discipline; que les financas de ce Royaume étoient tellement épuisées que le Roi ne pourroit mettre une armée en campagne; & que par conséquent il seroit encore bien moins en état de faire un armement naval, pour faire passer du secours en Livonie. Les discours de Patkul produisirent leur effet; la guerre s'alluma entre le Roi Auguste & la Suede. Ce Prince fit avancer des Troupes en Curlande: Patkul les suivoit, il étoit l'esprit de l'entreprise. On

On a vû les actions qui se passerent en Fardane Livonie; mais on ne sait pas que Patkul Auguste,

excitoit les Livoniens à reconnoitre le Roi Auguste, en leur faisant voir l'impossibilite de recevoir du secours dans une faison avancée. Il écrivit même à sa Mere qu'elle cût à le venir trouver; mais indignée de tout ce qu'il avoit déja fait, elle ne voulut pas le reconnoitre. Au commencement de la guerre, le Roi de Suede fit publier des Avocatoires, pour rapeller fur peine de la vie tous les Sujets qui étoient au service du Roi Auguste; mais principalement le Sieur Patkul, qui s'étoit rendu près de sa personne, s'étant engagé dans cette guerre. Ce même Patkul ne commandoit pas seulement comme Major Général, les Troupes Saxonnes; mais il étoit encore employé par les deux Princesaux préparatifs militaires contre les Suedois, dont il connoissoit parfaitement les forces: ce qui donnoit un credit abfolu à ses conseils. Animé contre sa Patrie, il fit évanoüir toutes les dispositions d'accommodement, & sema en Saxe en 1702. plusieurs écrits injurieux contre son Païs. Mais enfin ne pouvant s'accorder avec le Conseil du Roi

#### 490 HISTOIRE DES Rois

Predente Roi Auguste, il entra au service du Aveustr. Czar, pour satisfaire d'ailleurs à son intérêt. De sorte qu'ayant gagné la consiance de Sa Majesté Czarienne, & s'étant aquis beaucoup de reputation dans les négociations, Elle l'envoya dans les Cours d'Allemagne: Elle lui confia le soin de fournir son Armée d'Officiers étrangers, & de toutes les autres choses dont elle pouvoit avoir besoin. Ensuite il repassa en Moscovie, pour rendre compte à ce Prince de la situation de ses affaires: & peu de tems aprés Sa Majesté Czarienne le renvoya, en qualité d'Ambassadeur, auprès du Roi Auguste, & l'honora du commandement des Troupes auxiliaires qu'elle avoit envoyée en Saxe en 1704. Mais après avoir manqué le Siège de Posnanie, il perdit beaucoup de son crédit à la Cour de Saxe, qu'il accusoit de n'avoir pas gardé fidelement les Traitez faits avec le Czar. pour pousser vigoureusement la guerre contre la Suede. Il tâcha même de mettre la défunion entre les deux Princes Alliez: & fit en sorte qu'on donnât les Troupes auxiliaires du Czar à l'Empereur, avec qui, disoit-il, il étoit entré en Traité. Cette situation

engagea en partie le Roi Auguste à al-Fardenie ler trouver le Czar en Lithuanie. Sa Majesté Czarienne consentit que l'on mît Patkul en lieu de sûreté, & il fut envoyé au Château de Sonesteyn. Un Mémoire qu'il avoit fait sur les affaires. & le Gouvernement de Saxe. dans lequel il attaquoit le Roi Auguste & son Conseil, contribua beaucoup à la dérention. Mais rien ne manifeste plus son caractère, que la perfidie qu'il fit au Commandant du Château de Sonesteyn, sans qu'il lui eût donné le moindre sujet de plainte. Il persuada à ce Gouverneur de le laisser sorrir moyennant une somme d'argent qu'il lui promit; & au lieu de quitter sa prison, il écrivit à Dresde que cet Osficier étoit un traître: de sorte que par l'infidelité de son Prisonnier il eut la tête tranchée.

Ce n'est que par ce détail, conforme aux Memoires qui ont été publiez à ce sujet, que l'on peut juger sûrement si le Roi de Suede a du taire grace à ce Criminel, ou l'abandonner au jugement qui sut prononcé contre lui.

Ce fut à peu près dans ce tems-là que l'on jugea à mort à Stockbolm par arrêt du Senat, le Lieutenant Général

Paikus

August E.

Frederic Paikul \* autres Suedois Livonien, qui avoit commandé les Troupes du Roi Auguste, dans le combat qui se donna auprès de Warsovie le 31. Juillet 1705., & qui y fut pris les armes à la main. Le Roi de Suede avoit déjà confirmé la sentence du Senat, lorsque l'Epouse de ce Prisonnier vint se jetter aux pieds de la Reine Mere & de la Duchesse de Holstein. cesses eurent la bonté d'écrire au Roi à ce sujet; mais ce Prince fut inflexible, & le Général eut la tête tranchée le 14. Fevrier.

On prétend que cet Officier avoit le secret de faire de l'or, & qu'un Moine Grec le lui avoit enseigné, avec une promesse sous serment de ne jamais le reveler à personne, à moins que ce ne fut pour sauver sa vie. Paikul s'étoit donc cru obligé de cacher soigneusement qu'il l'eût, & d'en garder tout l'avantage pour lul seul; mais il l'avoua enfin, quand il sût qu'il étoit condamné à mort, & offrit non seulement d'employer le reste de ses jours à faire de l'Or pour le Roide Suede, mais aussi de lui en enseigner

<sup>\*</sup> Quelques Historiens lui donnent le nom de Paikel, & d'autres celui de Paikule

le secret, si Sa Majesté avoit la bonté par le de lui donner la vie. On ajoute que Audusta, pour preuve de la vérité de ses paroles, il en vint aux essets, & qu'asin de lever tout soupçon de supercherie il ne voulut pas y mettre la main, & fe contenta d'enseigner au Colonel Hamilton comment il devoit faire. Ce Colonel acheta donc par son ordre une certaine quantité de Drogues. & les prépara d'une certaine manière, ce qui dura quelques temaines. Enfin tout étant préparé, Monsieur Paykul lui donna dans un papier une poudre inconnue, & lui dit de la jetter dans le creuser, où étoient les autres Drogues & l'y laisser quelque tems. Le Colonel le sit, & ayant retiré le creuset au tems marqué, il y trouva une matiere qui ayant été portée à la Monnoye de Stockholm sur jugée être vrai Or. Il est à remarquer que cette expérience sur faite en présence du Fiscal, & que le Colonel Hamilton comparut diverses fois devant le Senat. pour y rendre compte de la manière dont elle se faisoit. Cependant com-me la confirmation de la Sentence arriva pendant ce tems - là, & qu'il n'appartient pas au Senat de faire grace à Tome III.

# 194 HISTOIRE DES Rois

Frenche personne, Monsieur Paykul auroit été exécuté dès-lors, si la Reine Mére n'eût eu la bonté de prendre sur elle les conséquences du retardement, & d'ordonner au Sous-Gouverneur de Stockbolm de furleoir l'exécution jusques à ce que le Roi eut été particulièrement informé de l'affaire, & qu'il eut de nouveau déclaré ses intentions. Mais ce ne fut en effet qu'une surséance, le Roi ne fit point de cas du secret de Monsieur Paykul. répondit qu'il ne pouvoit empêcher le cours de la justice sur des considérations de sette nature-là, & qu'ayant réfulé à diverses personnes pour lesquelles il avoit beaucoup d'égard la grace du Criminel, il ne vouloit pas qu'il fut dit qu'il l'avoit accordée par des motifs d'Intérêts. Monsieur Paykul reçut cette triste nouvelle le 10. ou 12. Février avec l'ordre de se préparer à la mort, & le 14. il fut exécuté dans le Faux - bourg du Nord en un lieu où l'on n'avoit pas fait justice depuis très long-tems. Il y fut con-duit dans le Caroffe du Ministre qui lui avoit été donné pour le consoler. Il étoit vêtu de noir en long manteau de dueil, & en long crepe pendant.

Il parût fort resigné, & après avoir sait Fairmant sa prière, il posa lui-même sa tête sur Augusta le billot, & dit au Bourreau de frapper. Son Valet le servit jusqu'à la mort, & lui découvrit le cou & les épaules, mais après l'exécution il ne le touchia plus. Le Bourreau & ses valets mirent le corps dans un cercueil doublé d'étosse noire, qui étoit-là, & l'enterrérent joignant le lieu du supplice.

On fit monter jusqu'à vingt milles écus les dépenses qu'il fit en sa prison dans l'espérance de racheter sa vien & on les proposa comme une nouvelle preuve de la vérité du secret qu'il avoit trouvé. Il fit aussi quelques liberalitez au tems de sa mort, tant suit Ministres qui l'avoient consolé : qu'aux personnes qui l'avoient servi. & même au Boureau qui lui coupa la tête, Mais elles ne paroissent pas répondre à ce que l'on dit de ses autres dépenses, à moins que peut-étre il n'eut déjà épuisé ce qu'il avoit d'argent en provision. Il ne paroit pas qu'il ait été convaincu d'aucun autre crime que de celui d'avoir porté les armes contre son Roi, véritablement quand il fut fait prisonnier il ne s'attendoit guere à une fin si tragique. Cela pa-

FREDERIC

roit assez par la Lettre qu'il écrivit au Roi Auguste quatre jours après la bataille pour lui rendre compte de la manière dont elle s'étoit passée: il y parle par tout, non en Prisonnier d'Etat, mais en prisonnier de Guerre, qui se croit en sûreté, & qui ne songe. qu'à bien taire connoitre au Roi son Maitre que le mauvais fuccès du combat ne devoit pas lui être attribué. On y . voit aussi qu'il s'estimoit heureux d'avoir pû échaper au grand péril où il fe trouva dans la défaite. Ce fut un bonheur pour mei, dit il. d'avoir à faire au Régiment de Buhrenschold qui avoit été fort de mes amis quand j'étois en France. Je le dis au Capitaine Riedberg qui me prit, lequel en cette confidération me fauva la vie que j'étois fur le point de perdre, quelques Cavaliers ayant dejà leurs Sabres en l'air pour me massacrer.

Mais revenons aux affaires de Pologne, & voyons ce qui s'y passa après la sortie du Roi Auguste. Dès que le Czar eut été informé de la Paix conclue entre Charles XII. & Auguste, il s'imagina que toutes les sorces Suedoises & Poloneises alloient tomber sur lui. Il crut qu'il devoit se joindre aux au-

tres

tres Puissances qui s'occupoient à for-Farderne mer une nouvelle Confédération en Augusti.

Pologne, pour soutenir la liberté de cette République. Toutes ces Puissances & l'Empereur même, pour mieux couvrir leur jeu, reconnurent le Roi Stanissas. Le Czar tacha de gagner tous les principaux d'entre les Polonois. Il leur promettoit du secours, & leur faisoit des presens. Il donna son portrait enrichi de Diamans aux Généraux qui s'étoient trouvez à la Bataille de Kalisch. Toutes ces demarches du Czar ne servoient qu'à somenter la division & les troubles du Royaume.

D'un autre côté il y eut à Leopolde une Assemblée, qui fut regardé comme une suite de la Contédération de Sendomir. On resolut d'y faire une nouvelle election, & d'écrire à tous les Princes de l'Europe, de ne point reconnoitre d'autre Roi, que celui qui seroit elu par la République à la liberté des suffrages. Mais on ne sit aucune attention à une proposition de cette nature. La plupart des Souverains reconnurent Stanislas I. Roi de Pologne. Comme ce Prince ne pouvoit d'abord envoyer en France une personne, qui sit part au Roi de la situation où il se

N 3

PARDERIC trouvoit par la Paix qui venoit d'être aveurs. conclue, il fit temoigner ses sentimens à Sa Majesté par le Sieur Cronfront

Envoyé du Roi de Suede.

On resolut encore dans l'Assemblée de Leopoldt de publier les Universaux, pour convoquer une Diete générale, qui se tint au mois de May à Lublin. Les continuelles instances du Czar, qui alloit & venoit de son quartier à Lublin, engagérent les Deputez à declarer le Trône vacant. L'Interregne sut publié, & le Czar sit assembler les petites Diétes pour s'assembler le 4 du mois d'Août, asin de proceder à l'election d'un nouveau Roi.

Les Partifans de Stanislas avoient alors beaucoup à souffrir de la part des
Moscovites. On arretoit les uns, & l'on
bruloit les biens des autres sur des prétextes frivoles. Lissa une des Villes de
Pologne la plus agréable & la mieux
batie, sur entierement detruite, après
avoir payé des sommes considerables,
pour se racheter de l'execution militaire. Le Colonel Schultzen, par ordre du Czar, alla avec un détachement
en piller les maisons au nombre de
trois milles, auxquelles il sit ensuite
mettre le seu; de manière que tout sur
reduit

reduit en cendres, à la réserve de dix-Farpuse sept maisons: & il amena les Drapiers Augusta, de ce lieu, pour les faire conduire à Moscou, afin d'y établir une manufacture de draps. Le Czar avoit fait mettre le feu en plusieurs autres endroits. sous prétexte qu'ils appartenoient au Roi de Pologne, où à ceux qui étoient de son parti, & Sa Majesté Czarienne alloit faire continuer de ravager ainsi la Pologne sur le même principe, si le Maréchal de la Confédération ne lui eut représenté, que c'étoit le moyen de revolter tous les Polonois, & s'ôter les moyens de faire la guerre Ce Prince se rendir à ces raisons, mais il passa à un autre projet pour chagriner les Polonois.Les richesses, & les curiositez qu'il trouva dans les Maisons des Seigneurs du Pays à Warfovie, & ailleurs lui plûrent: il les fit toutes ramasser jusqu'aux Tableaux, qui étoient dans les apartemens; aux Statues antiques & modernes qui décoroient les jardins, & aux ornemens des Eglises, dont il fit faire un grand nombre de balots pour les conduire à Moscon, fous une bonne escorte. Mais il ne prit pas si bien ses mesures, que le Sieur Smiegeleki, informé de ce con-· yoi ,

Aveusize ne lui enlevât tout ce riche butin, &c dont le Czar avoit envie d'orner ses Chateaux.

Tel étoit l'etat des affaires en Pologne, tandis que les deux Rois de ce Royaume & celui de Suede sejournoient en Saxe. Ce long sejour du Roi de Suede étoit une Enigme pour la plus grande partie de l'Europe. On étoit étonné que ce Guerrier insatigable s'arretât avec son Armée à consumer la Saxe où il n'avoit plus d'Ennemis, au lieu d'aller les chercher en Pologne où ils étoient les Maitres, asin d'affermir le Roi qu'il avoit élevé & delivrer la Livonie, qui gemissoit sous le joug de la Domination Moscovite.

Le Roi Stanislas n'attendit pas le depart du Roi de Suede pour se rendre en Pologne, où sa presence étoit neces-saire. Il falloit s'y faire reconnoitre, & appaiser les troubles qui y regnoient. Ce Prince partit d'Alrandstad le 15. Juillet avec le Général Renchild, seize Regimens Suedois, & beaucoup d'argent. Arrivé en Pologne il gagna par son affabilité les esprits & réunit la plupart des sactions. L'argent qu'il destribua à propos attira dans son Par-

ti presque toute l'Armée de la Cou-Farderic ronne.

Peu de tems après le départ du Roi Stanislas, le Roi de Suede se prepara à quitter la Saxe. Il se rendit d'Alt-Randstadt à Wolkwiez dans le voisinage de Leipsic. Le lendemain il continua sa marche vers la Lusace, & arriva le 6. Septembre à Dresde où il prit congé du Roi Auguste. Cette entrevue se passa comme toutes les autres, en civilitez & en honnetetez reciproques. On prétend même qu'elles furent en cette occasion encore plus grandes qu'à l'ordinaire.

La marche du Roi de Suede dérangea tous les projets du Czar. A peine eut-il appris l'entrée de Sa Majesté Suedoise sur les Terres de Pologne, qu'il prit le parti de se retirer dans ses Etats. Peu de tems après le Prince Menzikoff passa la Wistule sur l'avis qu'il reçut que Charles XII. & le Roi Stanislas s'approchoient de lui. L'incommodité de la saison empêcha le Roi de Suede de poursuivre les Moscovites dans leur retraite. Il prit son Quartier à Slupza au de là de la Warte & étendit son Armée le long de cette Riviere du côté de Postianie.

## 292 Histoire Des Rois

FREDERIC, Le 13. Novembre Sa Majesté Sug-AVGUSTE. doise decampa de Slupza, dirigea sa marche vers Thorn, & arriva quelques jours après aux environs de cette Placc. Le 20. Janvier de l'année 1708. ce Prince étoit déjà à Alszowka, & le 21. à Browklonky. Les Habitans de ce lieu, qui est un grand bois, sont tous Chasseurs, bien pourvus d'armes, & fachant bien s'en servir. Ils avoient toûjours repoussé les Mescevites, quand ils y étoient venus, et ils s'imaginoient qu'ils repousseroient de même les Suedois, mais ils les trouvérent encore meilleurs chasseurs qu'eux, de sorte qu'ils leur céderent la partie, & se retirérent dans le fonds du Bois. Le 22. l'Armée séjourna. Le 23 elle s'avança à Miczenic, non sans avoir encore surmonté une autre grande difficulté. Les Paysans avoient barré le chemin, par une morasse prosonde & large, qu'ils y avoient pratiquée, en y faisant couler les eaux, mais heureulement un de ces Paysans, qui étoit Allemand de Nation, enseigna un autre chemin détourné & plus commode. Sa Majesté, accompagnée seulement de 50. hommes de sa Garde, & de 100. Dragons à pied, fut

fut elle-même reconnoitre les passa-Farentes ges. Le 24. on marcha à Lipnick Augustr. deux milles au - delà de Miczenic. Les Paylans s'y laissérent aussi voir en armes, mais quand ils s'apperçurent que toute l'Armée avoit patié la Morasse. ils suppliérent qu'on les traitat doucement. Le 25. il y eut séjour. Le 26. on fit beaucoup de chemin, & l'on vint à Kolno. Dans cette marche un Traband de la Garde du Roi, eut son cheval tué à deux pas de Sa Majesté, tant les escarmouches des Paysans étoient incommodes. Le soir le Général Canifer, qui s'étoit écarté avec un détachement, envoya au Roi deux Etendars, lesquels il avoit gagnez sur un Parti de 400. Mescovites qu'il avoit défait. Le 28 l'Armée vint de Kolno à Wonfon, & l'on s'y arrêta le 21. Le 1. Février on passa la Dnieper sur un Pont qu'il fallut dresser exprèt, les Moscovites ayant auparayant rompu celui qui y étoit. & l'on arriva le soir à Kramkowa. Le 2. l'Armée se répola, occupant les deux bords de la Rivière, & le 3. elle vint à Koricine, Ville située à cinq milles de Tikockzin, & à dix milles de Grodne.

Le 6. du même mois le Roi de Suede

Frederic Suede parut devant Grodno. D'abord Augusta. on envoya 600. Chevaux pour reconnoitre le Pont qui est là sur la Riviere de Memel. Il étoit gardé par un Détachement Moscovite, fortifié & muni de canon, mais à l'approche de Sa Majesté, ils l'abandonnérent & s'enfuirent. Ils abandonnérent même la Ville de Grodno, de sorte que Sa Majesté y entra sans difficulté. Le lendemain les Moscovites, honteux, fans doute, de leur fuite, voulurent la réparer, & vinrent à Grodno, au nombre de deux ou trois mille hommes. dans le dessein d'y enlever le Roi de Suede, lequel ils savoient n'avoir avec lui qu'un simple détachement; mais ils furent si bien reçus, qu'ils se trouvérent trop heureux de pouvoir se retirer. L'Armée arriva ce même jour-là, & fit séjour jusques au 9. que le Roi se remit en marche du côté de Minsk, pour suivre les Moscovites qui s'enfuioient de ce côté-là. & qui avoient déjà abandonné Vitna.

Sa Majesté étant arrivée à Radoskowits, qui est à 5. lieuës de Minsk, y mit une partie de son Armée en Quartier jusqu'à Borissau, & l'autre se cam-

pa autour de Dolchinous plus près de la Farraise Polesie.

Jusques-la il n'y avoit encore eu aucune action confiderable entre les deux Armées. Les Suedois n'avoient eu à combattre que la rigueur de l'hiver, la difficulté des chemins, & la disette des vivres. Charles XII. commençoit déjà à conduire son Armée dans un Pays perdu au travers des glaces & des neiges, sans Magasins pour les vivres, & sans communication avec aucune Place forte où l'on pût en établir. Il falloit alors chercher les grains dans les entrailles de la Terre, où les Habitans les cachoient. en tems de paix, aussi bien qu'en tems de guerre, n'y ayant point d'autre moyen de les garantir des injures des saifons.

Tandis que Charles XII. portoit ses Armes victorieuses du côté de la Moscovie, le Roi Auguste demeuroit fort tranquile dans ses Etats de Saxe. Ce Prince après avoir été à Leipsich avec la Reine son Epouse, & y avoir pris les divertissemens de la Foire du nouvel an, retourna à Dresde, où les Etats de l'Electorat avoient été convoquez par ses ordres. L'ouverture s'en

Bannes fit le 20 Janvier, & l'on y fit an nom de Sa Majesté diverses propositions, qui tendoient principalement à l'aquit des debtes contractées, à la sureté du Pays, et à l'introduction d'une accise necessaire pour l'entre-tien des Troupes. On accorda au Roi un million d'ecus, pour la subsistance de ses Troupes & pour quelques autres dépenses publiques; mais la plûpart des autres affaires demeurérent suspendues. Le 29. Avril Sa Majesté se rendit de Dresde à Leipsich, où le Prince Eugene arriva le 1. Mai, accompagné du Prince d'Anhaldt-Dellans Ces deux Princes eurent immédiares ment après audience du Roi. & eurent l'honneur de diner avec lui; près quoi le Prince Eugene partit pour Vienne.

Quant au Roi Stanistas dil étoit occupé à calmer les esprits & à conterver son Royaume contre les ennemis etrangers & domestiques. Monsieur de Bonac Ministre du Roi de France travailloit de son côté à reconcilier les Confédérez avec ce Prince. Il en avoit même dressé un projet à Warfovie, où il avoit tous les jours des Conferences avec Madame la Palatine de Kiovie!

Riovie, & avec Madame Siniswski Palatine de Beliz, Monsieur Potocki étoit Aveusse. allé trouver Monsieur Siniawski à Leopold, pour lui en communiquer les conditions & le Roi Stanislas lui même #voit tenu Conseil à Vilna avec vingt Senateurs sur cette matière; mais lorsque l'on attendoit le plus de succès de cette Négociation on apprit qu'elle étoit comme rompue, & l'on vit paroitre des Lettres Circulaires de Monfieur Siniauwski Grand Général & Palatin de Beltz, par lesquelles il defendoit à toute sorte de personnes de reconnoitre le Palatin de Riovse pour Grand Maréchal de la Couronne, exhortant un chacun à ne se point séparer de la Confédération; mais plûtôt à aider à défendre la Patrie, la Réligion & les Libertez.

Cependant le Roi de Suede s'avançoit à grandes journées dans les Etats
du Czar celui-ci fuyoit devant lui.
Le vintiéme Juin Sa Majesté Suèdoise
décampa de Radoscowitz, & arriva le
25. à Berenice sur la Rivière de ce
nom, laquelle il passa le 27. après avoir désait un petit corps de 2000.
Moscovites, qui gardoient ce Poste. Il
y en avoit un autre de 15000, hom-

FREDERIC mes à Borisloww, & il paroît que les Augustes Généraux Moscovites s'étoient propo-

le de s'y défendre, dans la pensée que ce leroit par-là que le Roi de Suede voudroit passer la Rivière; mais ce Prince les trompa par une feinte; car ayant fait marcher quelques Regimens de ce côté-là, comme si effectivement il avoit eu dessein d'y passer la Rivière, il prit un autre chemin avec le gros de ses Troupes, & vint à Be-renize. Le 30. Sa Majesté Suedoise campa à Breboni à sept lieues de Mobilof, avec la Garde à pied, & à cheval, & le Regiment d'Aelberg, & quelque Artillerie; mais le reste de l'Armée étoit demeuré un peu en arriére, n'ayant pû marcher avec autant de diligence que les autres. Le Roi avoit espéré de surprendre un Corps avancé de 12. mille Mascovites qui étoit en ces Quartiers-là; mais ils se refirerent à son approche après avoir abatu les Bois, rompu les chemins, & d'étruit tous les Ponts, pour l'arrê. ter dans sa marche.

Tous ces obstacles ne furent pas capables d'arrêter le Roi de Sitede, ce Prince ayant eu avis que les Moscovites s'étoient retranchez derrière la Riviere de Holowits, décampa aussi-tot a- Famme vec les Trabaus & les Dragons de la Avenera, Garde: laissant ordre aux autres Revimens de le suivre de près. Le is. Juillet Sa Majesté parut à la vui de l'Ennemi & le prepara à l'attaquer. Les Trabans & une partie des Dragons du Roi furent postez à la gauche; & passerent la Rivière en même tems que Sa Majesté, qui **éson à leur tête. Le** reste des Troupes étoit à la droite, & ce passage se sit à la vûc des Ennemis. Comme la Rivière étoit profonde en divers endroits, quelques Soldats eurent de l'eau jusqu'à la ceinnite, & d'autres jusqu'au cou. Après avoir passé la Rivière, on attaqua les Russians qui étoient au nombre de 20000 hommes & nonobstant le seu continuel qu'ils sirent, tant de leur canon que de la Mousqueterie , on les mit bien-tôt en quelque défordre, qui devint ensuite général, dès qu'ils virent que leur Aîle drosse commençoit aussi à plier. Les Generum Baur , Schermettof & Renn ; voyant que les Suedois avançoient avec beaucoup de progrès, assemblérent douze Bataillons, pour tâcher de les attaquer par derrière; mais les Suedois Tome 111.

FREDERIC ayant remarqué leur dessein. se ras-Musure semblérent en bon ordre, & tombérent avec tant de vigueur sur ces 12. Bataillons, qu'ils firent main basse sur tous ceux qui se présentérent, sans donner aucun quartier. Deux Regimens Russiens offrirent de loin, de mettre bas les armes & de se rendre prisonniers de guerre; mais le Général: Spar, qui commendoit de ce côté-là, ne pûr arrêter la fureur des Soldats; en sorte que les Ennemis se voyant sans aucune espérance, redoublérent leur feu de tous côtez, & le firent un passage au Travers des Suedois, pour se sauver dans les Bois, & les Marais qui les couvroient. Les Généraux voyant que le desordre s'étoit répandu dans toute l'Armée, firent tout leurpossible pour sauver le Canon, qu'ils avoient mis dans les petits Ouvrages le long de la Rivière, pour en dispu-ter le passage aux Suedois, & pour cet effet ils redoublérent le feu de leur Mousqueterie; mais les Troupes Suedoises qui étoient renforcées de momens à autre par de nouveaux Regimens, tombérent l'épée à la main sur ceux qui vouloient sauver cette Artillerie, & se rendirent Maitres de tout le Ca-

#### DE POLOGNE. 211

non consistant en 14. piéces de mé-Fazzant Aueusta

Le Roi de Suede sit des merveilles dans cette Action. Il se jetta le premier dans le Canal, où l'on avoit de l'eau jusqu'aux aisselles. Sa Majesté combattoit d'abord à cheval; mais ayant rencontré le Capitaine Gyllenstierna blessé, elle lui donna son cheval, & continua de commander à pié, toujours au milieu du plus grand seu.

La perte des Suedois monta à 265. hommes de tuez; du nombre desquels étoient le Major Général Ottowrangel qui commandoit les Trabans du Roi; le Sieur Hierta, Adjudant Général; le Sieur Wattrang, Maréchal des Logis de Trabans. Il y en eut 1028. de blessez; parmi lesquels étoient le Baron Posse, Colonel du Regiment des Gardes à pié; les Sieurs Ul, Sparre, & Vrangel, Lieutenants Colonels; & les Sieur Stiernhook & Grisbach, Majors. Les Moscovites eurent quatre mille hommes tuez, & beaucoup plus de blessex.

Le Roi de Snede, après cette Action, marcha droit à Mobilow, place assez bien fortissée; mais commandée par une hauteur d'où on pourroit ai-

#### 212. HISTOIRE DES ROIS

FAIRFAIR sément l'abimer à coups de Canon. Sa Al quite. Majesté se saisst de cette Place, que les Moscovites avoient abandonnée, & ou y trouva des vivres en abondance; qui vingent fort à spropos pour fournut les Magains de l'Armée. Le Roi s'astendoit que le Général Lewenbaups les hommes fantoutes fortes de munitions; mais voyant que ce Convoi n'arrivoit pas affez-tôt, il marcha vers l'Ukraine , le flattant que les Cosaques pourpiènt le, ranger dans son parti. Mazeppa Général des Cosaques avoit traité apec, Sa Majesté Suedoise, après avoir quitté le Parti des Moscovises.

Le Czar pour profiter de l'éloignement du Roi de Suede, le determina à aller attaquer le Général Lewenbaups. Il étoit accompagné du Prince Menzikoff & du Général Gelez, & Garque voit alors à la tête de plus de soimante milles hommes. Lewenbaupt qui n'avoit pas seize mille hommes, ne craignit point de commettre ses Troupes avec une Armée beaucoup plus nombreuse que la sienne. Il ne balança pas à aller lui-même à la rencontre des Ennemis. Dans le premier choc quinze cens Moseovites demeurérent sur

#### DE POLOGNE. 213

la place. Après ce combat Lewenbaupt FREDENIC voulut continuer sa marche pour aller Aveu it. joindre le Roi de Suede; mais trahi par lon guide, il se vit engagé dan un Pays marecageux & embaralle par des abbatis d'arbres , qui ne lui permettoient ni d'avancer 'ni 'de s'étendre. Ce fut-là où le Czar l'attaqua à onze heures, au bord d'un marais. Le choc fut des plus rudes, & on se chargea avec furie & une opiniatreté étonnante. Le même jour le Czar reçut vers les quatre heures de nouvelles Trou-Le combat recommença avec plus d'acharnement que celui du matins mais les Suedois furent rompus & pousfoz jusqu'à Jeur bagage. Cette action dura jusqu'à la nuit. Le lendemain le Czar commanda au point du jour une nouvelle attaque; mais les Troupes Suedoiles s'étaient retirées, après avoir mis le feu à leurs chariots. Général Phing fut envoyé avec deux mille Dragoni pour les suivre: il rencontra dans sa marche plusieurs blessez & quelques Bataillons, dont il fit un grand massacre. Les Suedois avoient gagné un vilage près de Popoijsk, & s'y étoient postez avantageusement. Le Général Moscovite leur offrie des

#### 214 HISTOIRE DES ROIS

FREDERIC conditions honorables, s'ils vouloient se rendre ; mais Leewenhaupt refusa la Capitulation, & prit le parti de soutenir un nouveau choc. Les Ennemis vinrent le charger; mais ils furent recus avec une telle fermeté, que plus de six mille hommes demeurérent sur la place. Leewenhaupt n'avoit que neuf mille Soldats avant ce combat; il en perdit la moitié, sans que l'autre pût être forcée. Enfin ce Général qui n'avoit plus ni Canon, ni provisions, ni munitions, passa pendant la nuit la Soffa à la nage, & prit sa route vers · PUkraine

> Gependant le Roi de Suede se trouvoit lans provisions, & au milieu d'un Pays où il ne pouvoit en recevoir d'aucun endroit. Il est vrai que Mazeppa, par le Traité qu'il avoit fait avec ce Prifice, s'étoit engagé de lui fournir des vivres & des Troupes; mais ce Général avoit besoin lui-même du secours des Froupes Suedosses. Il fallut en effet que le Roi de Suede se joignit à lui, pour repousser les Moscovites, qui avoient déjà pris d'assaut Bathurin residence ordinaire du Général Mazeppa.

Toutes ces marches du Roi de Suede dans

dans un pays presque inconnu & le Farmante grand nombre de combats qu'il avoit Ausustil été obligé de livrer à son Ennimi. affoiblissoient insensiblement son Armée. Le rude hiver de l'année 1709. detruifit encore une bonne partie de ses Troupes. Près de deux mille hommes tombérent morts de froid à ses yeux. La rigueur du froid faisoit perdre aux uns le nez ou les oreilles, & aux autres les jambes & les bras. Tous se trouvoient presque nuds, fans habits & fans équipages. Les Fantassins n'avoient ni bas ni souliers: les Cavaliers se voyoient sans bottes. Des peaux de bêtes servirent à quelques uns de bas de fourrares, que la necessité leur sit inventer. La nourriture du Soldat n'étoit que du mechant pain noir, fait d'orge & d'avoine. Pour comble de malheur les maladies faifoient de grands ravages, & enlevoient tous les jours un grand nombre d'hommes. On fut obligé de se debarasser de la plûpart des Canons, faute de chevaux pour les tirer.

Cette triste situation où se trouvoit alors l'Armée du Roi de Suede, n'empêcha point que ce Prince n'entreprît le siege de Paltowa, quoiqu'il eut per-

#### 216 HISTOIRE DES ROIS

Vandeaux du plus de la moitié de son Armée. Aveustra Le siege de cette Ville étoit déjà avancé, lorsque Sa Majesté, qui s'étoit aproché trop près de la Place, sui blessé au pied, d'une bale de Mousquet, qui lui perça le talon, & sortit par le gros orteuil. La gangrene se mit bien-tôt après à la jambe; mais un Chirurgien nommé Neuman est le bonheur d'en arrêter le progrès.

Le Roi avoit déjà ordonné un asfaut, quand on vint lui dire que le Czar paroiffoit avec une nombreuse Armée. Il étoit alors également dangereux de contineur le siege, de chercher à faire retraite & d'aller attaquer l'Ennemi. Charles n'hésita point dans cette fâcheuse extrémité: il chargea le Velt-Maréchal Renchild de tout disposer pour livrer bataille. Dès le lendemain les Suedois se mirent en marche à la pointe du jour. Quelques mille hommes furent laissez devant Pultowa pour amuser les Assiegez. 31 Auffi-tôt que l'on fut en presence des Bliomemi. le Roi détacha le Général Schippenbach pour aller attaquer la Cavalerie. s'en aquita si bien qu'il l'obligea d'abord de reculer, en sorte que la premiere ligne fut d'abord renversée sur

la seconde . Eciciolites atissement Farment rompue: Copenidations Proposition-Augustra nimées par ses Diables Copperid Czar qui accondit du pindáns popular relier, revincent a ladcharge, romainem afteur tour l'Aîle droite des Spedois, & firent prisonnier le Général Schlippenhach. Un moment après cente action le Czar detacha le Prince Menzikoff, & le Lieutenant Général de Rentzel pour couper toute communication entre l'Armée Suedoise y & les Troupes qui étoient restées au Camp devant Pultewa. Le Prince Menzikoff executa ponétuellement les ordres de son Maitre, & ayant rencontré dans la marche le corps de reservoltes Suedois, au nombre de trois mille hommes? l'Attaqua avec vigueur, & le tailla en pie-CCS.

Le Roi de Suède te détermina prinprès cet échec, à donner un Combat général. Lorsque les deux Armées eurent été rangées, celle de Suede commença l'attaque sur les neut haures du matin. Le seu sut terrible de part &t d'autre; mais une volée de Canon emportudes deux chevaux de la chaise du Roi de Suede: Ce Prince y en sit atteler deux autres, sans s'émouvoir;

#### 218 HISTOIRE DES ROIS

France & tout occupé de son Armée il continuoit d'en observer tous les mouvemens, & d'animer ses Troupes, quand une seconde volée de Canon renversa la chaise & le Prince : de manière que les Officiers qui étoient près de lui, craignant pour sa personne saisirent ce moment pour l'arracher au péril où Elle étoit. Cet évenement qui fut apperçû de presque toute l'Armée, sans savoir précisément quel étoit le sort de fon Roi, consterna les Soldats, ralentit leurs mouvemens, les épouvanta même; de sorte que manquant d'ailleurs de poudre pour repondre au feu des Moscovites, ceux-ci après une demieheure de combat renversérent les Suedois, & suns s'y attendre, & peutêtre sans s'en appercevoir dans le moment, les rompirent & les mirent en déroute, la Cavalerie comme l'Infanterie, sans qu'elle pût se rallier; & cette Armée Suedoise se laissa poursuivre par pelotons jusques au Bois, sur lequel elle étoit appuyée, sans s'opposer aux efforts des Moscovites. C'est alors que le Maréchal Rinfebite, le Prince de Wittemberg, les Généraux Stakelberg, Hamilton, beaucoup d'Officiers & environ mille Cavaliers,

#### 219 DE POLOGNÉ.

ou Fantassins furent pris prisonniers. Fazzente Le Roi de Suede après la perte de Aususta.

cette Bataille & la deroute entiére de son Armée, prit la fuite du côté du Boristbene qu'il traversa dans un petit-bâteau, fuivi d'environ dix-huit-cens hommes, tant Suedois, que Polonais

ou Colaques.

Dès qu'Auguste eut appris la nouvelle de cette fameuse bataille de Pultowa, il prit la resolution de remonter sur le Trône, protestant contre tout ce qui s'étoit passé à Airandstat. Finsten & Imbof qui avoient signé son abdication furent mis en prison, pour avoir, disoit-on, passé leurs ordres & trahi leur Maitre.

Le Maniseste que ce Prince sit publier, lorsqu'il voulut remonter sur le Trône, est une piece curieuse, & qui merite d'être raportée. Elle étoit écrite en Latin, & en voici la Traduc-

ion.

" Nous Auguste Second, par la gra-, ce de Dieu, Roi de Polagne, Grand " Duc de Lithuanie, de Russie, de " Prusse, de Massovie, de Samogitie, " de Kiovie, de Volhinie, de Podo. " lie, de Podlachie, de Livonie, de " Smolensco, de Severie, & de Czer-, nicow .

#### 220 HISTOIRE DES ROIS

Farmer, nicow; Duc de Saxe, de Juliers, de " Cléves & de Mons, d'Angrie & de " Westphalie; Archi Maréchal & E-,, lecteur du Saint Empire; Landgra-" ve de Thuringe, Marckgrave de Milnie, de la Lusace supérieure & inférieure, Burgrave de Magdebourg, Prince-Comte de Henneberg, , Comte de la Marc, de Ravensberg & Barbi, Seigneur de Ravenstein, 20 &c. &c. Faisons sayoir, & d'ailleurs n tout le monde sait, que Nous sûmes contraints en 1699. de prendre les ar-" mes contre la Suéde, pour rétablir la ,, liberté du Commerce, qui étoit une , des Conditions de la Paix d'Olive, , & qui avoit été promise au Royaume de Pologne, & à ses Habitans, par l'Article XV. de cette Paix. Les Suédois avoient tellement troublé cette liberté du Commerce, qu'après " avoir vu qu'ils n'avoient point d'é-" gard aux plaintes & aux représenta-, tions qui lui étoient faites là dessus " de la part de nos Sujets, Nous crû-, mes être obligez en conscience, de " Nous servir de la voye des armes, , non seulement pour leur faire obser-, ver cette condition, dont Nous ve-, nons de parler; mais aussi plusieurs

,, au-

autres qu'ils avoient violées, contre PARDERIE les engagemens où ils étoient par la Augusta, même Paix d'Olive. Nous étions cependant dans le dessein de ne Nous servir de nos armes, que comme il est reçû & pratiqué parmi les Chré-Nous donnâmes même d'abord plusieurs preuves que c'étoit la nôtre intention. Non leulement Nous tâchâmes de rapeller par des Edits remplis de douceur, ceux qu'une crainte vaine avoit fait sauver de la Province de Livonie, à nôtreap-, proche; mais qui plusest, Nousfimes distribuer du pain & des semences à ceux qu'une terreur panique avoit contraints de ravager eux-mémes leurs propres possessions. Nous ne méprisames pas les propositions de " réconciliation qui Nous furent fai-" tes, tant par l'Envoyé de France, qui " étoit déjà sur les lieux, que par celui de Hollande, qui vint bien tôt après. Et même la complaisance, que Nous témoignames dans cette occasion, in-, terrompit le succès de nos Armes, , qui avoient alors tout le bonheur que , Nous pouvions desirer. Cependant Charles XII. Roi de " Suede, ne pensoit pas à moins qu'à " Nous

#### 222 HISTOIRE DES R'ois

Parme .. Nous arracher le Sceptre des mains, .. & à Nous faire décendre du Trône. Animé de cet esprit, il fit irruption » en Pologne; & après avoir rejetté ,, les propositions qui lui furent saites, , & par Nous-mêmes, & avec nôtre permission par les Etats de nôtre Royaume, il fit tous ses efforts pour porter le flambeau fatal de la sédition parmi nos Sujets, & pour les attirer à son Parti. Pour parvenir à ses fins, il fit courir le bruit, que Nons avions violé les Conventions que Nous avions faites avec la Répu-, blique, & on supposa un Interrégne chimerique, le Roi légitime de Po-, logne étant plein de vie. Il attira de ,, plus à Varsovie quelques Etats de , nôtre Royaume, sous le spécieux , prétexte de traiter de la Paix; & quoi , que ceux qui s'y rendirent, n'eussent " reçû des Instructions qu'à cet égard, , il tâcha de se servir de leur présence ,, pour le dessein impie & teméraire " qu'il avoit formé de Nous ôter la Di-, gnité Royale. " Le Comte Stanislas Leszinski, dont nous avions comblé le Pére & , la Famille d'un grand nombre de

, bienfaits, à qui Nous avions confé-

" ré

#### DE POLOGNE. 223

ré le Palatinat de Poinanie, que Nous Farraite avions accablé de nos graces & de nôtre bienveillance; enfin, qui Nous avoit si souvent & si saintement juré une fidélité inviolable; ce Comte Lescinski se porta à un tel degré de témérité & d'aveuglement, qu'il voulut servir comme d'Organe aux complots criminels qu'on faisoit de Nous ôter la Couronne; il osa s'ériger en Roi de l'illustre Nation Polonoise, & prétendit commander à tant d'autres, qui étoient autant, pour ne pas dire infiniment, plus que lui: & cela contre les Loix fonda-, mentales du Royaume. Ces mon-, strueux projets furent enfantez dans cette petite Assemblée, à qui la crain-" te & la terreur, que lui inspiroit le ,, voisinage de l'Armée Suédoise. ô-, toient toute sorte de liberté, & à laquelle on eut la hardiesse de donner n le nom de Diéte d'Election. Mais le , Cardinaal Radziowski, Primat du Ro-,, yaume, quoi qu'il n'eût pas peu ,, contribué lui-même à ce dessein cri-, minel, contre sa foi & sa conscience. ,, ne voulut pourtant pas assister à cet , Acte chimérique, ni être présentau , vain Couronnement qu'on méditoit. " Ceux

### 224 HISTOIRE DES Rois

AREDERIE ;, Ceux des Etats de Pologne qui étoient ,, présens, protestérent contre toutes ,, les Procédures qu'on pourroit faire , à cet égard, & se servirent du Droit , reçû de tout tems chez les Polonois , par lequel tout Acte de cette nature est sans force. & censé absolument nul, quand il n'y auroit qu'un seul 5, oppolant. " Les Sénateurs, les Grands du ", Royaume, & généralement tous , ceux qui avoient à cœur le bien de leur Patrie, demeurérent inébranlables; ils ne voulurent point violer la Foi qu'ils devoient à Dieu, l'Auteur de la Majesté Royale, à leur Roi légitime, & aux Loix du Ro-,, yaume, ni rienfaire de préjudiciable " à leur Liberté. Animez au contrai-, re d'un zèle véritable, ils firent pu-" blier au Camp de Landsbut le 28, , Juillet 1704. un Maniseste; ou, à , l'éxemple de ce qui avoit été fait l'an-" née précédente à l'Assemblée de Sendomir, le prétendu détrônement ; (comme ils l'apelloient) & toutes les ,, démarches que les mal-intentionnez ,, avoient faites à ce sujet, étoient déclarées nulles, illégitimes & crimi-, nelles, par ce même Manische, il , (ć-

3, témoignoient l'indignation que de Familia tels projets leur avoient inspirée; ils protestoient contre l'Acte de cette Election forcée; ils déclaroient Lescinski; "& les Complices de son attentat traîtres ennemis de la Patrie. & criminels de Leze-Majesté; ils confirmoient les Confédérations qu'ils avoient faites, pour s'opposer à tous les injustes efforts des Conjurez, ils s'engagérent envers Nous, par des nouveaux fermens, à une obéissance & à une fidélité inviolable. Tout cela fut encore répeté & con-,, firmé par de nouveaux Decrets dans , les autres Assemblées qui se firent en-, fuite. ,, Il y avoit une Conclusion de l'Em-» pire faite à la Diéte de Ratisbonne le 30. Septembre 1702. confirmée par ,, l'Empereur, & par tous les Etats de ,, PEmpire, aprouvée par le Roi de ,, Suè de même, en conséquence des E-,, tats qu'il posséde dans l'Allemagne , par laquelle Conclusion on déclaroit, ». Que quiconque attaqueroit ou trouble-5 roit, de quelque manière que ce fût, in 29. Electeur, un Prince, un Etat ou un i, Alité de l'Empire, durant la Guerre in contre la France & fes àdbirans Sergit Tome 111. n dé-

# 226 Histoire Des Rois

Pardence " déclaré ememi de l'Empire, ses entren prifes servient regard es comme étant , faites contre l'Empereur & l'Empire , même , que tous les Electeurs , Princes. , Etats & Alliez de l'Empire , seroient obligez d'unir leurs forces pour s'opposer , à ses desseins. Une pareille Conclu-, sion ne fut pas capable de retenir n le Roi de Suede, & de l'empê-, cher de faire des entrepriles contre "PEmpire, ni de porter la guerre dans nôtre Electorat, & dans nos Etats ., Héréditaires. " Les premierés paroles que la Chan-" cellerie du Roi de Suede adressa à nos malheureux, quoi qu'innocens Su-,, jets, furent des menaces du fer & du ,, feu. La Déclaration qu'il donna à , fon Camp près de Krumels le 5. Sep-, tembre 1706 lors de son irruption en , Saxe, portoit, Que quiconque seroit 3, affez bardi pour vendre ses maisons & ) fes possessions , pour mettre à couvert ses 3, meubles, ou cacher dans la terre ce qu'il 32 auroit de précieux ; qui feroit la moindre résistance, ou n'obétroit pas promp-31 tement aux ordres des Officiers & des , Commissaires , qu'un tel bomme , de-,, quelque condition & de quelqu'ordre )) qu'il put tire , & en quelqu'endroit qu'il 22 fas

# DE POLOGNE. 227

39 fat pris, & que ses biens fussent tron- EREDREN >> vez, seroit traité comme ennemi, & Audusta, . 37 châtic par le fer & le feu. ,, de Suéde avoit encoreamené avec lui ) le traître Leszinski, accompagnéd'un . , ramas de perfides Polonois. " Il est aisé de juger quelle crainte & 39 quelle terreur pût jetter dans l'esprit ,, de nos Sujets cette irruption inopi-, née. La Déclaration remplie de menaces inouïes jusques-là parmi les 55 Chrétiens, laquelle ils avoient devant , les yeux, les jettoit dans la dernière , consternation: ils n'osoient rien ca-, cher de ce qu'ils avoient, ni l'ôter , de devant les mains du Soldat avi-,, de; une parole, un geste, le moin-,, dre retardement, leur étoient impu-, tez à crime: ils étoient traitez eux-,, mêmes de refractaires, & de gens animez d'un esprit de contumace; la , crainte de perdre leur vie par le ser, », & de voir périr par le seu leurs pos-" fessions & leurs beritages, les tenoit ,, dans une allarme continuelle. " Les choses étant ainsi, qui est-ce 99 qui pourra donner un mauvais tour ,, à la compassion paternelle, qu'excis, terent dans nôtre cœur les miseres ,, de nos Sujets, & les calamitez où ils

#### 228 Histoire des Rois

¿ étoiem rédults? Il y avoit d'ailleurs " une autre considération qui Nous , sollicitoit sortement, c'étoit la crainte que Nous avions, qu'un pareil , évenement n'allumat la Guerre dans le cœur de l'Empire même, & n'interrompit les heureux succès des Ar-, mes des Princes Alliez contre la France. Ces considérations Nous obligérent donc à nommer des Plénipotentiaires, & Nous en choisimes, qui dans d'autres occasions Nousavoient donné quelque sorte de preu-,, ves de leur fidélité & de leur capa-" cité, & de qui Nous avions d'autant , plus de sujet de concevoir de bonnes espérances dans celle qui se presentoit, qu'ils s'étoient offerts eux-mêmes, & avoient fortement follicité d'être employez dans une affaire si , delicate. Nous leur donnâmes des " Instructions, & leur ordonnâmes , d'aller trouver nôtre Ennemi; pour ramener plus promptement une tran-, quilité si ardemment defirée, & pour faire connoitre à nos Plénipotentiai-, res même, la bonne opinion que Nous avions de leur sidélité & de leur " habileté, Nous leur mînies entre les mains des Blancs fignez, dont ils puf-

, ient

, sent se servir dans cette Négotiation, FARDERIC Jors que cela seroit nécessaire: Mais Auguste. Nous inserâmes cette Clause dans le Plein-pouvoir dont Nous les munîmes, & que Nous leur donnâmes , au Camp près de Novogrodeck le 16. Août 1706. Qu'ils traitassent sous des conditions équitables & Chrétiennes; Clause qui a été souvent repetée depuis par les Suedoi eux - mêmes. Or tout le mondé peut voir s'ils ont observé cette Equité Chrétienne; Il n'y a pas un Article dans ce Traité, qu'on appelle Traité de Paix, & qui fut conclu à Randstadt par nos dits Plenipotentiaires le 14 (24) s, Septembre 1706, où il paroisse la , moindre ombre d'Equité ou de Christianisme. De là vient aussi que ces malheureux & imprudens Auteurs de la Paix, n'oserent pas nous remettre, ni presenter à nos yeux le Traité qu'ils avoient conclu, tel ,, qu'il a eté publié dans la suite. Tout ,, au contraire, George Ernest Psing-,, sten, qui Nous étoit venu trouver à Petricow, & qui se disposoit à re-, tourner en Saxe le 20. Octobre, osa , bien Nous assurer, qu'il n'y avoit ,, encore rien de conclu : qu'on n'étoit " pas convenu des conditions, lesquel-,, les

#### 220 Histoire des Rois

Fardraic ,, les on n'avoit que proposées : que " quoi que les Suedois en exigeassant , quelques unes qui paroissoient trop a dures, il seroit aisé de les adoncir, à nô-», tre arrivée en Saxe, dequoi il étoit , persuadé, & ce qu'il pouvoit prouver , par son Protocole, quoi qu'il soit cer-, tain, & que la suite l'ait fait voir. qu'ils n'en avoient tenu aucun, & cela paroît d'autant mieux que le " Traité avoit déjà été signé de part & d'autre le 14. (24.) Septembre, lors qu'il tâchoit de Nous persuader la vérité des assurances dont Nous venons de parler. De plus on abusa d'un , des Blancs-fignez que Nous avions a donnez, & on s'en servit malicieuse-" ment à nôtre insçû & contre nôtre in-, tention, pour ratifier les Articles d'un " Traité frauduleux, que Nous n'avions pas seulement vû. Et pour " rendre la chose plus vrai - semblable, , ledit Pfingsten fit dater cette Ratifi-" cation, du même jour qu'il étoit parti d'auprès de Nous, & qu'il Nous avoit voulu persuader des choses si » contraires à la vérité.

" Ces faux recits dont ils Nous a-,, buserent, & les vaines espérances .. qu'ils Nous donnerent, Nous ôterent

# DE POLOGNE. 211

des mainstout le fruit que Nous de-Farence vions attendre de la Victoire, que Accusse. Nous venions de remporter près de Calisco le 29. Octobre, avec nos Troupes, secondées de la valeur de celles de Sa Majesté Czarienne, & & par l'assistance de Dieu, sur le Général Mardefeld, qui avoit dessein de Nous surprendre, & sur son Armée compolée de Suedois & de quelques Polonois séditieux. Nous ne poursuivimes donc pas une Victoire, dont Nous aurions pû retirer des avantages très - considérables; mais Nous donnâmes au Roi de Suede de nouveaux témoignages de la même générolité, avec laquelle Nous Nous étions conduits, pendant tout le cours de la Guerre que Nous avions euë avec lui. Nous donnâmes la libera té au Général Mardefeld, & à tous e les autres Prisonniers que Nous a-, vions faits; Nous leur fimes rendre , leur bagage & leurs équipages. En-, suite, Nous hatâmes nôtre retour en , Saxe, Nous fiant sur l'assurance qui " Nous avoit été donnée, que les cho-" ses s'ajusteroient à l'amiable, & conformément aux Loix de l'Equité & du Christiani/me, lors que Nous Nous P 4

# 232 HISTOIRE, DES ROIS

Farderie Avouste

" ferions abouchéavec le Roi de Suede, " & que ce Prince ne feroit pas insenfible aux liens d'un même sang qui " Nous unissoient.

" A nôtre arrivée, on ne manqua pas de Nous donner de bonnes paroles; mais Nous n'eûmes pas de peine à découvrir au fonds une dûreté extréme & presque incroyable. Nos Plénipotentiaireș commencerent alors leurs regrets, & reconnurent enfin. mais trop tard, qu'ils ayoient été sur-" pris, & qu'on les avoit trompez. .. Les choses étant dans cette situa-" tion, quel parti y avoit - il à prendre? Nous Nous voyons environnez d'Ennemis, & à leur merci: Nous avions laissé échapper de nos mains tout le fruit que Nous pouvions attendre de notre Victoire, & Nous avions perdu l'occasion de profiter des conditions avantageuses qui Nous avoient été proposées; cette belle Paix avoit 20 déjà été rendue publique dans toute l'Europe. Il ne fut donc pas en nôtre pouvoir de Nous défendre de don-, ner cette Déclaration du 9.(19) Janvier 1707. que le Roi de Suede Nous " arracha. Mais ne pouvant differer nôtre juste vangéance, Nous fimes , arrêter, & Nous envoyames à no-Fardane, tre forteresse de Sonnestein les perni-

, cieux Auteurs de la Paix, après les , avoir privez de leurs dignitez & de

,, leurs charges, & on prononcera dans ,, peu contr'eux, la juste Sentence qu'ils

ont méritée.

,, Quelques dures & injustes que fusfent les conditions de la Paix, qu'on " Nous avoit imposées, le Roi de Sue-", de n'observa pas seulement celles à , quoi il s'étoit engagé. Pour en être " convaincu, on n'a qu'à lire le pre-" mier Article du Traité de Paix; il " porte, que faisant cesser toutes bostili-" tez ils promettent de part & d'autre, de ,, ne rien faire par eux - mêmes, ni par , d'autres, secretement ni ouvertement, ,, directement ni indirectement pour s'en-,, trenuire, de ne donner aucun secours Pun , contre l'autre, sous quelque prétexte , que ce puisse être; mais plûtôt de chercher & de faire dorénavant tout ce qui ,, peut contribuër à leur bonneur & avan-" tage , &c.

"D'ailleurs, par l'Article XV. du "même Traité, on étoit seulement "convenu, qu'il seroit permis au Roi "de Suede, de mettre ses Troupes en "quartiers d'biver dans la Saxe, & d'y

? 5

. exi-

# 234 HISTOIRE DES ROIS

Pardraic es exiger de quoi les faire subfister. Ce-" pendant on étendit ces Quartiers d'hi-" ver jusqu'au milieu de l'Eté, sous divers prétextes & par des demandes injustes qu'il étoit impossible de satisfaire; & ils ne finirent qu'après que les différens qui étoient survenus entre l'Empereur & le Roi de Suede, ,, furent terminez, par le moyen du Comte Wenceslas de Wratislau, En-, voyé de Sa Majesté Impériale; de sorte que ces Quartiers d'hiver durérent au de-là d'une année. En effet ", le Roi de Suede, après avoir passé ", l'Oder à Steinau, avoit fait irruption dans nos Etats le premier de Septem-, bre 1706., & il n'en sortit, pour rentrer en Pologne par le même endroit, , que le 19. Septembre de l'année sui-, vante; il falut même que nos Sujets , voiturassent jusques en Pologne les , provisions de fourage qu'ils avoient

" faites pour son Armée. " Nous avions déjà, avant le Prin-" tems, rempli toutes les conditions du " Traité, comme le Roi de Suede Nous " l'avoit demandé par des lettres qu'il " Nous sit rendre au mois de Février " 1707. par son Secrétaire Cederbielm. " Nous avions donné la liberté à tous

\_ lcs

les prisonniers Suedois que Nous a- Fardense, " vions faits à la Bataille de Calisch, & , Nous n'avions reçû en échange aucuns de ceux d'entre les nôtres qui avoient été emmenez prisonniers en " Suede: à quoi pourtant le Général Mardefeld avoit engagé sa parole, par une promesse qu'il avoit donnée par ecrit, lors que Nous lui rendimes la , liberté, & à ceux qui étoient prisonniers avec lui. Nous fumes même obligez de rendre aux fers des Suedois ceux de nos soldats & de nos Sujets qu'ils avoient fait prisonniers à la Ba-, taille de Franenstadt, & que nous avions delivrez à celle de Calisch.

" Quoi que Nous n'y fussions aucunement engagé par le Traité de Paix,
Nous voulumes bien désérer, à la
priere qui nous fut faite par le Roi
de Suede, d'écrire à Stanislas une Lettre de nôtre propre main, dans laquelle Nous le traitions de la même manière, & Nous lui donnions les mêmes titres qui lui étoient accordez par
le Roi de Suede. Nôtre intention étoit de témoigner par cette démarche,
que Nous ne voulions negliger aucun
des moyens qu'on croyoit propres à
soulagér la Saxe, & à la delivrer des

# 236 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC , calamitez sous lesquelles elle gé-

, Enfin, Nous Nous rendimes, autant que cela dépendit de Nous, aux instances réitérées qui Nous furent paites, contre nôtre attente, au mois de Juin de la même année; mais ce ne fut pas sans de grands combats que la douleur livra dans nôtre cœur.
, Cependant Nous n'avancions

,, Cependant Nous n'avançions ,, rien; toutes ces démarches, dont ,, Nous venons de parler, ni plusieurs ,, autres que Nous taisons, ne produi-

" soient aucun effet.

" Quoi que Nous euflions fait sor" tir nos Garnisons de Cracovie, & de
" Ticocyn, Villes de Pologne, vers le
" commencement de l'année 1707,
" celles que le Roi de Suede avoit mie
" ses dans le Château de Leipsig & a
" Wittemberg, ne vuidérent ces Places,
" que lors que l'Armée entière se reti" ra, contre la teneur de l'Article
" XVII. du Traité.

" Les sommes excessives d'argent " qu'ils tiroient de nos pauvres Sujets, " au lieu de diminuer après la conclusion de la Paix, alloient au contraire " tous les jours en augmentant; & a-", près que le Traité eût été signé, ils " le»

## DE Pologne. 237

levoient de plus grosses contribu-Factorite tions, dans l'espace d'un mois, qu'on Auguste, n'en pouvoit raisonnablement éxiger , dans l'espace de seize; ce qui ne pouvoit qu'épuiser entiérement le Pays. En effet, lors que l'on calcule à quoi montent les Contributions que les , Suédois ont éxigées en Saxe, sous les noms de Portions & de Rations, on rouve qu'ils ont tiré de cette Pro-, vince jusques à vingt-trois millions " d'écus i même sans y comprendre les desordres causez par la licence des ", foldats,& par leurs rudes éxécutions. " Mais quoi, ces paroles, de quoi les fai-,, re subsiter, significient-elles les som-,, mes immenses d'argent, & la quan-,, tité de fourage, que les Suédois éxi-, geoient fans bornes & fans mesure? " D'ailleurs il est clair, que lors qu'on ,, étoit convenu d'entretenir l'Armée " Suédoise pendant le Quartier d'hi-, ver, on la suposoit dans l'état qu'elle étoit du tems de la conclusion du " Traité, & non telle qu'elle avoit été , augmentée du depuis. Il est certain " qu'on auroit pû nourrir & entrete-" nir près de cent mille hommes avec , les Contributions excessives qu'on

"éxigeoiten Saxe. Cependant on avoit ", renoncé, par l'Article II. du Traité, à tous dédommagemens qu'on auroit pû prétendre pour les fraix de la Guerre.

" Avoit-il été stipulé, que l'Armée Suédoile augmenteroit de la moitié dans nos Etats: qu'on y feroit des , levées d'hommes, & qu'on les dégarniroit par là d'habitans. Les Soldats , qui desertoient de nos Forteresses & , de nos Garnisons, avec leurs armes " & leurs équipages, étoient enrôlez " ouvertement par les Suédois. Aussi , osérent - ils Nous faire l'affront d'ar-, racher & de dechirer en plusieurs » occasions, & en différens endroits. , mais sur tout dans la Lusace infé-, rieure, les Edits que Nous avions fait aficher, comme c'est la coûtume.

- contre les Déserteurs. " Il n'y avoit pas un seul mot dans " le Traité qui Nous engageat à nour-

, rir cette foule de Polonois, qui ac-" compagnoient Stanislas, & dont le , nombre n'étoit pas petit; moins en-

, core Stanislas lui-même, qu'ils a-, voient osé prendre pour Chef. Ce-

», pendant on arrachoit avec violence

💃 de l'argent & du fourage de nos Su-Fardente , jets, pour leur entretien; joint à ce-Augusta, , la, que ces bandits pilloient & déroboient avec une licence, qui crois-" soit de jour en jour de telle sorte. " cue le Roi de Suéde fut obligé luime me de publier un Edit le 12. Oc-,, tobre 1796. pour empêcher ces des-, ordres; de permettre qu'on empri-, sonnât de tels volcurs. " L'Armée des Suédois ne fut pas " moins à charge à nôtre Electorat & " à nos Etats.On n'éxemptoit pas plus , des Contributions les lieux qui a-", voient été brûlez, que ceux qui é-" toient dans leur entier; il falloit mê-, me que les Habitans qui restoient, , payassent pour les lieux deserts, & , dont il y avoit déjà long-tems que ». Nous ne retirions plus rien. Les », lieux mêmes qui avoient été brûlez , par la faute des Suédois, ce qui é-,, toit souvent arrivé, n'étoient pas " éxempts des Contributions. Nous , avons un triste éxemple de ce que , nous venons d'avancer, dans ce qui

, arriva à Bebra, Ville située dans le , Cercle de Thuringue. Les Suédois " firent mettre le feu aux quatre coins , de la Ville, parce que les Habitans

# 246 Histofre des Rois

Fairease si n'avoient pas fourni affez promptement tout le de age qu'on leur ait demandéje, de qu'il y a de plus distrominable dans cette conduite bargrand, est, que etux d'entre les Hamichans qui ceibiem fildyez dans l'E-, glile, cream: Pridver 1985 de l'Au-, tel un fallemantifeifalfent arrachez , de cub azile factor chaffez à coups selentouer. Nous ne disons rien de , ce qui est arrivé en d'autres lieux , pident les ruines sont encore des témoins bien tristes de leur fatale des-, tinéc.

, Nous nous étions offert d'emplo-, yer nos foins pour recueillir les , Contributions, & cela dans la pen-, sée d'empêcher la ruine dont nos Su-" jets étoient menacez, par la manié-», re inégale & disproportionnée dont ,, les Suédois levoient ces Impôts que , l'on appelle Stever bhock; mais on , ne voulut pas nousele permettre. ,, Nous avions aufil Acettaté que ces , Impôte généraux, que n'appelle Ac-,, seifes que demeurassent toussours sur le " manica pied qu'ils étoient, pour , pouveint amasser plus aisément les « " sommes qu'on éxigeoit de nos Su-« 2, jets, scofubventi auleur pauvroté. .. Mais

Mais on ne se contentoit pas d'abo-Farante 32 lir entierement leichtes Accifes; on Aveustra chassoit encore de leurs Postes ceux qui étoient commis pour les recueils ir, jon les maltraitoit en plusieurs manières, jusques à les trainer fou-, vent en prison. Ainsi, nonobstant la Paix qui avoit été conclûe, , nous voyons empre privez de tous , les Droits que nous avions naturellement sur nos Sujets. "Ce n'éroit pas assez que le Roi de suéde donnat des ordres de son , Quartier, pour faire lever des Conn tributions si excessives, il falloit en-,, core que les Officiers taxassent nos Sujets à leur fantailie, & qu'ils en , éxigeassent les Portions & les Rations qu'ils jugeoient à propos. Et si quel-, qu'un d'entre ces Officiers étoit conna damné à rendre ce qu'il avoit pris de n trop; il trouvoit pourtant toujours " quelque prétexte pour le détournér, s, & en frustrer ceux à qui la restitu-., tion devoit être faite; & il arrivoit , quelquefois, que ceux qui portoient, des plaintes là dessus, étoient, pour cela même, exposez à toute sorte d'insultes. a lls n'étoient jamais contens du Tom. III. " poids,

## 242 HISTOIRE DES ROIS

PARDERIC ,, poids, ni de la mesure. Pour faire un Auguste. ,, plus grand dégât de fourage, ils fai-

, plus grand degat de fourage, ils tar-, foient litiére de foin à leurs chevaux.

" On ne respectoit plus ni Officiers, " ni Juges, ni Magistrats; il n'y avoit ", plus de sûrere pour eux; on les trai-

noit en prison sous divers prétextes.

, S'il y avoit dans une Communauté

,, que les autres, on le mettoit en pri-

" son & on le faisoit payer pour ceux

" qui ne le pouvoient pas.

"Ni le respect que l'on doit aux Eglises, ni la sainteté des jours de Fête, n'étoient pas capables de se "désendre contre les insultes. On éxi-"geoit des personnes & des lieux mê-"mes qui avoient déjà fourni ce à "quoi ils étoient taxez, qu'ils payassent pour ceux qui ne l'avoient pas "fait. On enlevoit les habits, les lits " & les autres meubles, & on les

, vendoit à des Juiss, qu'on avoit fait , venir exprès de Bohéme, à peine la

,, duatrieme partie de ce qu'ils va-,, loient. Combien de nos Sujets, ,, négligeant le falut de leurs ames, se

" négligeant le faiut de leurs ames, se " font portez à la funeste extrémité " de se tuer eux-mêmes, pour se dé-

de se tuer eux-mêmes, pour se de-

.,, des

des souffrances, à quoi ils étoient Fazorate 22 exposez?

... C'est une choie qui passe l'imagination, que ce que les Suédois éxigé. , rent à leur départ, comme si tout leur eût appartenu, ils demandoient & prenoient des cheveux, soit pour les , monter, foit pour grainer leur baga-" ge & ils choisissoient les meilleurs; , il enlevoient les bestiaux, ou ils s'en » faisoient payer lavaleur. Ils avoient , déjà auparavant levé des sommes s considérables d'argent pour acheter " des chevaux pour leur Artillerie, de la ,, toile, des tentes, du biscuit, & une infinité d'autres choses de cette na-, ture. Ils contraignirent nos Sujets de les suivre, non seulement jusques ,, en Pologne, mais jusques dans l'U-, kranie, d'où une partie n'est pasen-, core de retour à l'heure qu'il est. Ils faisoient assembler des troupeaux " nombreux de bœufs, d'où ils choi-, sissoient les plus gras qu'ils emme-, noient. Nous passons sous filence une infinité d'autres choses de cette nature.

y, Du reste, le Roi de Suede même
y, ne pouvoir pas nier que tous les exy, ces, dont nous avons parlé, ne fusO 2 ... sent

# Mistore Des Rois

AVOUSTE , l'ent commis ; car nous lui étrivimes , deux Lettres ; l'une du premier Août

, 1707.; & Paure du 12. du même , mois, par où mois Pavertissions de , tous ces desordaces & de tous ces ex-, cès. Mais il n'allégua autre chose;

pour toute excuse, dans la réponse a qu'il sit le 29. Juillet (9. Août) à

inôtre première Lettre, si ce n'est, qu'il étoit impossible de subvenir à

", d'entretien d'une Armée aussi nom-

, breuse que la sienne, & d'y subvenir pendant si long-tems, sans que le Païs

" en souffrit un peu.

"Il étoit nécessaire que Nous rapportassions ces exemples, pour faire
connoitre à toute la terre de quelle
manière on s'est comporté avec
nous; quelles miseres & quels dommages ont sousser nos Sujets, qui attendoient de tous autres fruits de la
Paix, comment le Roi de Saedo y a
satisfair, comment il a d'abord viostissair, comment il a d'abord viostissaire, comment il

Le Grand Duché de Lithumie, & que

, nous

nons leur avions conférées avant le Fardraie terme marqué dan le Traité, savoir avant le sido es a) Février 1704 Après tout, Nous sommes persuadez, que tout ce qu'il y a de gens de bon fens au monde, ont regardé avec indignation une Paix si dure & si , cruelle, & dans lequelle on a vouly Nous imposer des conditions si déraisonnables, june Paix id'ailleur proper a profession commission. , res, qu'ils ont fignée contre les ordres que Nous leur avions donnez; ,, puis que, comma Nque l'ayons déjà remarque Nous avions mis cette Restriction an Plain pouvoir que Nous leur axions donné , qu'ils ne , devoient traitenque sous des Conditions Equitables & Glovetionnes, Nous fommos attiff perfuadez que ces menes , gells de hills fens ont mis cette Paix att rang de engagemens que l'on " n'est pas obligé de tenir. " Toutes les Conditions qu'an exi-" geoit de Mous par ce Traité fatal, ne sont pas seulement contraires à la , Dignité Royale, & à l'honneur, qui " doivent être suffi chers que la vie; " mais qui plusest, elles sont contraires , à l'Equité, aux Coutumes & au

# 246 Histoire des Rois

PARDELLE 30 Dioit des Gens ; & elles sont 20. " compagnées de difficultez insurmontables, de sorte que dès là elles doi-, vent être confiderées comme nulles & fans force.

" Qui a jamais oui dire, qu'on ait. , contraint, ou seulement éxigé, d'un , Roi qui l'été légitimement, de dé-" clarer un Sujet relielle, Roi légitime; , mais un Striet qui h'avoit d'autresti-, très, pour fessifier les prétentions té-, méraires, que sa Rebéllion, sa foi y violée malgré les fermens folemnels " qu'il avoit si souvent faits à son Sou-" verain, un devouement criminel à " l'Ennemi de sa Patrie; un Sujet qui , avoit centre lui toutes les Loix du , Royaume de Pologne, dont l'Election " n'a été faite que par les Ennemis du " Roi & de la Patrie, par la force & " par la violence? Quoi! un Souverain s, ôteroit lui-même de dessus son front " le Diadême facré qui y est placé lé-, gitimement, pour le mettre sur la tê-" te d'un tel Sujet rebelle? Il soûmet-22. troit à l'injuste pouvoir d'un perfide, des Etats qui ne lui ont jamais man-, qué de fidélité, Ses Sujets qui ont " toûjours eû à cœur l'intérêt de leur Patrie? Mais est il au pouvoir d'un , Roi

, Roi de Pologne de casser & d'annul, Frances ., ler, sans le consentement des Etats. .. les Lois & les Délarations faites dans " les Diétes générales, dans les Con-, seils du Senat, & dans d'autres As-" semblées? Dépénd-il de lui de quiter , la Couronne, & de transférer ses », Droits à un autre? Qui est ce qui ne , sait pas les Constitutions du Royau-" me de Pologne? C'étoit-là cependant " ce qu'on éxigeoit de nous par l'Artia. cle II. du Traité. " Mais encore, de quel droit, & , par quelle raison étoit-il remis à la " liberté du Roi de Suede par l'Article . X. de retenir nos Soldats, que la n fortune des Armes avoit fait tomber entre ses mains? Pourquoi s'arro-" geoit-il le pouvoir de retenir prison-, nicre, après la Ratification du Traité. des hommes libres, nos Sujets, dont , plusieurs ont encore actuellement leurs familles & des maisons dans nos Etats? Et cependant on nous obligeoit par l'Article IX. & X. à relâcher tous . les Prisonniers Suédois & Polonois , que Nous avions faits, sans qu'il " Nous fût permis d'en retenir aucun. " C'est, san doute, une chose bien " dure, que de vouloir rompre les , nœuds

parneza "' nœuds qui unissonç des Aliez; cepen-", dant ellenselt più tans exemple. Mais avoir exigé de Nous, que Nous liyrassions un Manistre d'un de nos Alliez, que Nous ne gardaffions que , pour le rendre bien-tôt à son Maitre. ,, & a qui on a fait souffrir dans la suite de fistingle Supplices, avoir prétendu que abous arrêtassions & que Nous rémissions entre les mains de , leurs Ennemis, comme prisonniers de .. Guerre des Troupes Auxiliaires que Montharions dans nos Etats; c'est ce nordent on me trouve aucun exemple de de les builtoires, & ce qui est porté ., pardes Articles XI. & XII. du Traité . de Randhadt.

" Mais ce n'étoit pas encore assez. " N'est-ce pas attaquer la Majesté de Dieu elle-même, que de vouloir usurper fur la Gonscience un Empire qui entrappartient à Dieu seul? Sans parler al de ce que les Roi de Suéde a soustrait 4, à nôtre obéissance, des Sujets qui nous avoient toûjours été fidéles, & qu'il

,, les a contraints de devenir parjures: Nous demandons seulement, si quelqu'un au monde étoit en droit d'éxiger que Nous faussassions les Sermens

, réiterez, par lesquels Nous avions

engagé nôtre Conscience? N'avions-

DE POLOGINIH 249

pro Nous pas juré, selon less pelesanions Fardere is Mitel avec la République, de regner tout Avenient il de tems de nôtre vie, & de n'abdiquer , jamais la Couronne qu'avec le con-, sentement des Etats? N'y avoit-il pas une Constitution particulière du Royatune fluplished states près l'Ab-" dication de Galiquis Plaquelle portoit, , qu'ilenoilentitriannes permis à aucun , Rorde de de la companie de la comp , dication, ni d'alamdonnen la Couronne, sans avoir aupaFarano fait assembler, pour certizies grindrelement tou-, te la République o Nous avions connirmé ce Sememodins l'Assemblée Général & de l'Arribre-Ban, & Nous avions promis solemnellement parun , Decret particulina que Nous n'aban-, donnerions japanis les vênes du Gou-, vernement, &p que Nous ne ferions pas séparément la Paix avec le Roi de " Suéde. Nous étions entrez dans les , mêmes Engagement en 1703 à la "Diéte de Lublin, & en 1704. à l'Af-, semblée Confédérée de Sendomir. , Le Serment étoit conquen ces Ter-, mes, De quelle maniere qu'il flaise à " Dien de disposer de la République, , Nous ne l'abandonnerons jumais; mais , pluist Nous la défendrons tout le tems

250 HISTOIRE DES ROIS Tred enice de nôtre vie, au prix même de nôtre AUGUSTE. " Sang. Nous ne donnerons jamais les ,, mains à aucune Scission, ni à aucune " Condition de Paix séparée. C'est ce 20 que Nous Nous engageons par un saint 3, Serment d'observer réligieusement. s Quel autre que Dieu peut Nous de-" gager d'un pareil Serment? "Les Suedois ayant pris un grand ., ioin, en dressant les Articles de la , Paix de Randstadt, pour inficerei& , exprimer en détail dans l'AsticleVL , tous les Decrets & les Statutsjonom-" mez vulgairement Lauda, qui avoient été faits depuis le 5. (15.) " Février 1704. pour notre Conser-" vation, pour celle des Loindu Ro-» yaume & de la Liberté publique, , oubliérent, comme par une direc-,, tion secrete de la Providence, d'y , insérer le Decret qui avoit été fait

" à Landshut généralement par toute " la République, contre la prétendue " Election de Leszinki. ., Maintenant Nous donnons à ju-

" ger à toute la Terre, s'il est juste " que Nous tenions un Traité, qui a ,, été fait dans un tems où nos affaires " étoient en très-mauvais état; si ce " ne seroit pas au contraire agir contre

, nô-

nôtre Conscience que de Nous y ar- FARDENIC rêter? C'est une chose qui passe l'i- Avausta. magination, que le Roi de Suede ait » pu exiger de Nous semblables Con-, ditions; & ne doit-il pas s'accuser lui même d'en avoir mis dans le Trai-" té, qui sont du rang des choses impossibles? Par la même ne consentoit-, il pas tacitement, qu'il fut libre de " ne pas s'en tenir à un Traité, qu'il a faisoit avec un Prince dont il ne pou-2) voit ignorer l'état, puis qu'il étoit so connu de toute la Terre? ., C'est une Maxime de la Morale, que Personne n'est obligé à l'impossible. Or ne doit on pas mettre au rang des choses Impossibles, celles , qui sont contraires à la Volonté de " Dieu, à la Foi, à la Conscience, à " l'Honneur, à l'Honnêteté & aux bonnes Mœurs? il n'y a personne à qui il reste seulement une étincelle de droite Raison, qui ne juge que nous sommes entiérement dégagez de toute obligation, " Ceux qui avoient projeté le Trai-" té, en étoient bien persuadez en leur " Conscience, d'où vient que dans " l'Article second ils tâchent d'éloi-2, gner tout prétexte du Droit, pour ca-

, cher,

re Histoire des Ro " cher, en quelque manière, leur injustice aux yeux du mondes 19 Mais si la Vérité peut souffrir quesquesois des écliples, elle ne saurougnement jamais être entiérement obscurcie. Nous sommes obligez de donnet ici les louanges qui sont si justement dûës à la Constance de nôtre Ami & Frere, le Grand Czar de Molcovies Nous devons aussi rendre justice à la Fidélité des Illustres Etats du Ros yaume de Pologne, laquelle ils Nous ont gardée inviolablement depuis la Confédération de Sendomir. Ami Frére & Allie, les Etats & les fidéles Sujets de notre Royaume, "Nous appellent Nous conjurent; notre Conscience même ne Nous permer pas de plus longs delais. nous reste donc plus rien à faire, qu'à rentrez dans la possession du bien que ,, Nous ayons reçu de Dieu & du Droit. C'est pour cette sin, qu'après plufieur Negociations, Nous avons renouvellé depuis quelque tems, & serré par de nouveaux nœuds l'Amitié & l'Alliance qu'il y avoit entre Nous

, & Sa Majesté Czarienne.
, Nous reconnoissons de plus ici, qu'il n'étoit pas en nôtre pouvoir de

tai-

s faire, sans l'aveu de la République, FARDERNS » (qui n'a pas été dûement convoquée

ss à cet Acte) l'Abdication de la Cou-"Tonne de Pologne, du Grand Duché

de Lithuanie & des autres Provinces 34 qui en dépendent.

" Il s'entuit naturellement de là, que 5, l'Acte d'abdication daté de Petricow

s le 20. Octobre 1706. dont on a pareil-

s lement rempli frauduleusement un de

35 Blancs - fignez, eft nul & fans for-Nous prenons donc ce que la Pro-L'Ovidence Divine Nous a donné, & qui

3 Mous appartient de Droit.

, Nous de la rons ensuite par le prés, sent Maniselte, qu'encore que Nous sayous reçu beaucoup d'injures du , Roidt Suede, que nos Sujets en ayent ; Ctémal - traitez, que nôtre Electorat " & nos autres Etats avent souffert de " grands dommages de sa part; que ce , Roi ait violé lui - même cette préten-" duë Paix: Nous n'avons cependant " pour but principal, que de Nous ré-, diblir datis la ferme possession de la , Couronne du Royaume de Pologne, du Grand Duché de Lithuanie & des autres Provinces qui en dépendent; de ramentilla tranquillité dans notre Royaume; de ne pas abandonner la "Ré-

### 274 Histoire des Rois

FARDERIC , République, & de seconder notre si-" déle Allié dans ses justes entreprises.

.. Nous souhaitons donc, & Nous " l'esperons, que le Roi de Suede ren-,, trant en lui - même, & pesant les raifons Divines & humaines que nous àvons de notre côté, n'entreprenne rien pour empêcher l'exécution de notre dessein, & ceux des nôtres qui Nous ,, ont toujours gardé la foi depuis le , tems de la Confédération de Sen-

, domir.

" Que si le Roi de Saede persiste à ,, Nous être contraire, & s'oppose encore à notre dessein, nous prenons toute , la Terre à témoin, qu'il sera l'Auteur de tous les maux qui en pourront arriver; puis que Nous ne cherchons qu'à conserver une Dignité que Nous , avons reçûë de Dieu, qu'en ce cas-là le Roi de Suede devra ne s'en prendre qu'à lui-même, si Nous le contrai-29 gnons à réparer les torts & les dom-, mages que Nous, ou les nôtres, a-, vons soufferts ou souffrirons, & de Nous donner une satisfaction telle que Nous la pourrons exiger.

" Au reste, Nous esperons que tous "Rois, Electeurs, Princes & Etats Chré-

a tiens

L. tiens Nous donneront dans cette occa-FREDERIC ,, sion des témoignages du panchant August ... qu'ils ont à la Justice; qu'ils considéreronn combien peut être pernicieux à tous l'éxemple du Détrônement qu'on avoit projeté; qu'ils regarderont avec " horreur un pareil attentat. & que , non seulement ils ne Nous seront pas , contraires dans nôtre juste entrepri-, se, mais qu'ils Nous y prêteront leurs secours. Nous l'espérons d'autant plus, que nous promettons , de n'abandonner jamais les Princes " Alliez contre la France, d'observer , constamment les Traitez que Nous ,, avons fait avec eux, & de ne retirer , de leurs Armées aucunes de nos , Troupes, tant que ces Traitez du-, reront. Nous déclarons de plus, ,, que Nous ne sommes que dans le , dessein d'envahir les Provinces que " le Roi de Suede posséde dans l'Em-, pire. Vous nos très - chers Sénateurs! " Grands & Palatinats du Royaume " de Pologue, du Grand Duché de ,, Lithuanie, & des Provinces dépen-,, dantes, qui depuis la Confédération , de Sendomir avez toûjours maintenu , avec tant de force & de courage, la

" Gloire

## -256 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC ,, Gloire & la Liberté de l'Illustre Ré-AUGUSTE, publique de Pologne, perfévérez dans l'attachement que vous avez toûjours eû pour vôtre Patrie, rappellez dans vôtre esprit ces belles paroles du Decret qui fut fait d'un consentement unanime & tout d'une voix à Grodno: Pour la Loi, & pour le Roi. Souvenez-vous d'un côté, ayec quel soin Nous avons toujours , observé les Loix du Royaume, de-,, puis que Nous régnons sur vous, & considérez de l'autre, comment cette precieuse Liberté des Polonois. » vantée & célébrée par toute la Ter-,, re, est foulée aux pieds par le sol-, dat étranger, à la honte de toute la " Nation; comment elle est opprimée , par un homme de beaucoup infé-, rieur à la plûpart d'entre vous, , dont la volonté est entiérement soû-, mise à celle d'un Prince étranger. & qui n'éxécute rien que par les or-

, dres.
, Joignez-vous donc à Nous & à
, nôtre très-cher Allié; unissez vos
, forces avec les nôtres, & secouez le
, joug insupportable, qui, peu s'en
, faut, vous accable depuis tant d'an, nées. C'est là la seule voye qu'il

27 Y

y ait à prendre pour conserver à la Farrais .. Patric fon ancienne Liberté; c'est Aveust , l'unique moyen de retablir le Com-, merce; sans cela il est impossible , que la République puisse subsister. , Dans ce dessein Nous Nous dis-, posons à vous aller trouver dans , peu en Pologne. Dieu veuille secon-., der & favoriser nos, entreprises , Nous mettons toute nôme confian-, ce en sa grace & en sopsséeours. , Or comme nôtre principal dessein est de ramener la prophible dans le . , Royaume de Pologne dens de Grand ... Duché de Lithuanie, & plans les Provinces qui en dépendants. Nous avertissons, avectune affection de Pere, tous ceux qui ont été jusques ici du Parti contraire, & qui ont offensé la Majesté de Dieu, & celle que Nous tenons de Lui, qu'ils ayent à rentrer dans la house unyog qu'ils se repentent de leurs crients. passez, & qu'ils retournent à leur Roi legitime. Nous leur accordons trois mois de tems pour rentrer dans leur devoir, & Nous promettons d'abolir & d'oublier tout ce qu'ils , ont fait par le passé, & de les rece-, voir dans nos bonnes graces; pour-Tome III.

# 258 Histoire des Rois

vu que dans cer espace de tems, ils , Nous donnent des preuves vérita-.. bles de leur Obérssance & de leur Fidélité.

. Mais si au contraire, ils négligent , cet avertissement paternel, qu'ils , s'en prennent à eux-mêmes, lors que Nous les traiterons avec la dernie-, re sévérité, & que Nous les puni-, rons comme des Ennemis & des , Traitres à la Patrie, par les supplices, les Confications & les autres , peines dont les Loix du Royaume. y qui sont déja établies menacent ceux qui se sont rendus coupables 22 d'un crime tel que le leur. Nous fouhaitons, avec toute l'ardeur dont Nous fommes capables de n'être pas contraints d'en venir à cette extrémité.

" En foi de quoi Nous avons figné , de nôtre propre main le present Ma-, nifeste, & Nous y avons fait mettre , nôtre Sceau Royal & Electoral: "Fait à Dresden le 8. Août M. " DCC. IX.

# AUGUSTE, ROI

Sa Majesté Polorioise quitta la Save FREDRIM au mois d'Aout 1709. & se mit en Aventra marche pour la Pologne. Lorsqu'elle sut arrivée à Bomst un grand nombre de Seigneurs Polonois vinrent lui rendre leurs respects, & la féliciter sur son retour. A mesure que ce Prince avançoit dans son Royaume, les principaux d'entre ceux du Parti contraire accouroient en soule se soumettre à lui, apprès avoir abandonnée le Roi Stanissa.

Comme Auguste avoit encore beaucoup à craindre des entreprises du Gépéral Crassau, il prittoutes les précautions necessaires pour se mettre en sûreté de ce côté là. Il fit savoir au Conseil de Saxe qu'il esperoit bien de mettre ce Général hors d'état de rien tenter de semblable; mais que comme le sort des Armes étoit incertain, il ne falloit pas se reposer entiérement là-dessus; qu'ainsi il ordonnoit, que l'on fit armer les Milices, qu'on occupat les passages, qu'on pourvût à la sureté des Places, & que l'on prit les autres mesures necessaires pour le garan-tir d'une irruption. Là-dessus on for-ma un Campement dans le bas Lausnits, qui étoit composé de tous les Chasseurs

Famoraic Pays, de quelques Troupes reglées: Aveurs & des Milices ordinaires. De plus, on distribua des Armes aux autres Pavfans, jusqu'au nombre de 80. mille, La Noblesse sur avertie de se tenir prête à marcher au premier ordre. On rompit les Ponts sur les Rivières, on enleva tous les Bateaux, on occupa les détroits. & l'on mit des Gardes fur tous les chemins. Outre cela, on defendit à tous les Habitans, sur peine de la vie, de fournir aucune sorte de vivres aux Suedois, & l'on promit une recompense de deux Ducats pour chacun de ceux que l'on pourroit tuer. On travailla aussi à une exacte recherche de tout l'argent, vivres, fourages, & autres choses que les Suedois avoient exigées du Pays, depuis la conclusion du Traité d'Altrandstadt.

Le Général Crassau se voyant hors d'état de tenir la Campagne en Pologne, & craignant d'ailieurs que le petit nombre de ses Troupes ne fût accablé par celles du Roi de Pologne, se determina enfin à se retirer. Mais cette retraite étoit sujette à de grandes difficultez. Il falloit necessairement ou qu'il se jettat en Saxe par la Silesie,

#### :; DE POLOGNE : 261

ou qu'il entrât dans la Pomeranie. D'en-Fardenie trer en Saxe c'étoir exposer le Roi son Avenue Maitre au ressentiment de l'Empéreur déjà trop mécontent, & fournir un prétexte aux autres Princes d'attaquer les Provinces Allémandes, outre qu'il ne lui auroit peut-être pas été si aisé de sortir de ce Pays-là, que d'y entrer. De passer en Pomeranie sans la permission du Roi de Prusse, il n'y avoit guère moins d'inconvéniens. La conduite que ce Prince tenoit depuis deux ou trois mois, la parfaite intelligence où il étoit avec le Czar & avec le Roi Auguste, & toutes ses autres démarches. donnoient affez lieu de craindre qu'il ne méditat quelque chose de contraire à la Suede, & obligeoit le Général Crassay à de grandes circonspections. La conjoncture étoit donc embarrassante, & il faut avouer que le Général Crassas s'en tira avec toute la prudence & toute la Sagesse possible. Il se retira en Pomeranie; mais il ne le fit qu'après avoir plusieurs fois prié le Roi de Prusse de lui accorder le passage, & lui avoir protesté qu'il n'y avoir aucune maladie contagieuse dans son Armée, avec offre même de la laisser visiter & examiner par ceux qu'il vou-

Aveustz, droit envoyer pour cela. Enfin voyant que toutes ses instances étoient rejettées, & qu'il faloit nécessairement, ou périr, ou passer sans permission; il prit le dernier parti, & passa du côté de Drieson, qui est l'endroit le plus Etroit de la Pomeranie-Brandebourgeoise Ce passage se fit avec un grand ordre, par le grand chemin, sans toucher à aucune Ville, ni Village, & sans entrer dans aucune maison; enfin sans causer le moindre trouble à personne. Le Roi de Prusse qui étoit alors en chemin pour Marienwerder, se trouva Suedoises, & le Général Crassau lui envoya deux Officiers pour lui demander excuse de ce qu'il passoit sans permission & lui remontrer l'extrème nécessité qui l'y avoit contraint, comme aussi le bon & parfair ordre qu'il faisoit observer à ses Troupes; mais le Roi ne voulut pas les voir. Cependant ce Général continua à marcher, & arriva heureusement à Setin.

- A l'égard du Roi Stanislas. aussi obligé de quitter la Pologne & de se retirer avec le Général Craffau. De Prince, avant son départ, avoit pris le parti de publier des Universaux.

pour

pour faire assembler une Diété généra-Fardrane le, offrant de consentir à ce qui y se-August. roit resolu, afin de retablir l'union & la paix dans la République. Mais comme les Palonois n'avoient point recherché la tranquilité pendant toute cette guerre, ceux du Parti du Roi Auguste furent bien aises de jouir à leur tour des troubles de leur Patrie, pour ruiner ceux qui tenoient pour le Roi de Pologne. Ainsi Sa Majesté n'ayant pas lieu de se consier en ses forces, & en celles du Général Crassau, & ne pouvant prendre assez tôt des mesures avec le Roi de Suede, jugea à propos de lui conserver ses Troupes pour des occasions plus su-res, & de se retirer de la Pologne, pour les attendre. Sa Majesté Polopoise, avec ceux qui étoient affectionnez à sa personne, passa donc en Pemeranie, escortée par l'Armée suedoife.

Cependant le Czar étoit de retour en Pologne, & cherchoit à s'aboucher avec le Roi Auguste, son Allié. Ce sur le 14. Septembre que ce Prince journit l'Armée Unie des Confédérez de Pologne & du Général Golz, à Solet, vis-à-vis de Piotrowin. Dès qu'il R 4

ANDRINE fut arrivé a Thorn, il envoya un ExANDRESE, près au Roi Auguste pour lui en
donner avis. L'entrevue se sit à une
demi-lieue de cette Ville, où il y eut
un grand repas. Le Czar étoit accompagné du Prince son fils, du Prince
Mensikoss, du Prince Dolboruki, & de
plusieurs autres personnes de consideration.

Tandis que Sa Majesté Czarienne étoit à Thorn, les Polonois lui envoyérent des Deputez, pour lui remontrer très-humblement leur misere, & le prier de retirer ses Troupes de Pologne, ou du moins de n'y laisser que douze mille homme, le Royaume n'étant plus en état de fournir à la subsistance du grand nombre de Troupes dont il étoit chargé. Ce Prince ne leur donna aucune reponse positive, & partit pour aller joindre son Armée, qui étoit aux environs de Riga. Les Polonois avoient aussi prié le Czar de remettre en liberté le Prince Wiesnowieski, petit Général de Lithuanie. & quelques autres Seigneurs qu'il avoit fait arrêter; mais Sa Majesté au lieu de les satisfaire à cet égard, demanda hautement que la République punît le Palatin de Kiovie, celui de Russie, le

le Prince Wiesnowieski, le Sieur Smi-FREDBRIG gielski, & quelques autres, pour avoir Augustr, pris le parti du Roi Stanislas. Ce Prince vouloit encore qu'on lui livrât le Palatin de Kiovie, & le Sieur Smigieski, pour en disposer comme il le

jugeroit à propos.

Au commencement d'Octobre les Senateurs assemblez à Thorn, firent publier une Déclaration, par laquelle ils reconnoissoient le Roi Auguste pour leur Roi legitime. Tous les scrupules qui auroient pû naître à cette occasion, & dans le Prince & dans les Sujets, furent levez dans la suite par une Bulle du Pape, qui relevoit Sa Majesté Polonoise du Traité qu'Elle avoit fait à Alt-Randftadt. Auguste de son côté écrivit aux Princes qui lui étoient alliez, d'empêcher le Roi de Suede de revenir eu Pologne: qu'autrement on ne pourroit se dispenser de faire entrer les Troupes Saxonnes, Polonoises & Moscovites dans la Poméranie Suedoiſe.

Toutes ces mesures que prenoit Sa Majesté Polonoise pour s'affermir sur le Trône, n'empêchoient pas qu'il n'y eut toujours beaucoup de division dans

1710.

R 5

fon

Expense fon Royaume. Dans le grand Conseil qui se tint à Warsovie au commencement de l'année suivante, les esprits fe trouverent fort partagez, & souvent même diametralement opposez les uns aux autres. Les Partis opposez étoient celui des Moscovites, & celui du Roi Stanislas. Ceux-là vouloient exclure ceux-ci de la Diéte, les dépouiller de leurs Emplois, & les, priver pour toujours de toute voix & lufrage, dans les déliberations publiques. Ceux-ci de leur côté crioient à l'oppression, déplosoient pathétiquement la ruine de leur Patrie, qu'ils disoient avoir été long-tems la proye des Troupes étran-géres, & la victime des interêts des Princes voisins. Ils vouloient que les Moscovites sortissent entirement de la Pologne, & que les Saxons s'en retiras-ient auffi. Ils demandoient que l'on mît sur pied une bonne Armée Polosoife, qui fût en état de garder ellemême la République.

Le Roi qui étoit alors à Warjovie, se trouvoit presque tous les jours au Conseil, & n'oublioit rien pour concilier les Esprits, & les réunir entre eux. Les Senateurs étoient presque tous dans ses interêts, mais la Nobles-

le se rendoit la plus difficile. Deux de frederie les Domestiques surent trouvez morts Augustiza la nuit dans les rues, sans que l'on seut qui les avoit tuez, ni pourquoi.

On avoit établi des Conférences avec l'Ambassadeur de Moscovie, pour convenir avec lui des Points qui étoient en dispute. Voici quels étoient ces Points, avec les Réponles de ce Ministre sur chaque Article. 1. Que le Traité conclu soit observé ponctuellement, & sans alteration. Monsieur l'Ambassadeur promet qu'il sera exécuté dans tous ses points. 2. Que les Trou-pes Moscovites sortent du Royaume. Cela se fera, lors qu'il y aura de l'herbe. 2. Que les Quartiers d'hiver asfignez aux Troupes de la Couronne & occupez par les Massovites, loient d'abord évacuez. Mr. l'Ambassadeur promet d'écrire sur ceta aux Officiers & Commundans, qu'ils se comportent mieux svec les Troupes de la Couronne. 4. Que la Ville d'Elbing ne soit rendue qu'à la République, suivant le Traité. Comme là Ville a est prise pendant le sejour de Mr. l'Ambassadeur en cette Ville, son Exc. promet d'écrire au Commandant d'Elbing, afin qu'il l'occupe jusqu'à Parrivée de Sa Majesté Czarienne

FREDERIE Oue le Prince Wiesnowiski soit relaché. Comme ce Prince à touché de l'argent de S. M. Czarienne, & que s'étant ensuite declaré son Ennemi il a été arrêté, la République doit en écrire à S. M. Czarienne, d'assurer qu'elle ne sollicite son relachement que pour l'en punir. 6. Qu'on donne toute sûreté au Quartier - Mestre de la Couronne, on Strasnik Coronni, & qu'on mette en liberté Mr. Zabokezeki Evêque de Luko, & autres Gentilshommes. Si la République promet de faire punir le Quartier-Mestre de la Couronne qui a squievé les I artares contre S. M. Czarienne de même que l'Evêque de Luko, qui a été adbérant ouvert du Roi de Suede avec d'autres Gentilsbommes, on les lui livrera; & à l'égard des biens du dit Quartier - Mestre, Mr. l'Ambassadeur en écrira : asin qu'ils na foient pas plus chargez que ceux des antres. 7. Qu'on restitue à la République son Artillerie & les Munitions qui ont été enlevées. Cela sera rendu à la République, n'ayant été pris que pour empécher les Ensemis de s'en servir. 8. Que les Troupes Moscovites s'abstiennent de toute extorsion dans le Royaume. Mr. l'Ambassadeur en écrira d'abord, afin que seux qui pourroient être. trop

trop chargez, soient soulagez à l'avenir, Farnace que tous les Chevaux enlevez, foient ren Avouste dus; & que les Places occupées par les. Moscovites, soient remises à la République. 9. Qu'on rendra les Livres pris à Kiovie, concernant les vivres. En cas qu'ils ne soient pas égarez, ils seront restituez. 10. Que les Artisans & les Nobles qui sont en Moscovie, soient relachez, & qu'a l'avenir il n'en soit retenu aucun autre. Cela n'a jamais été pratiqué étant libre à chacun d'y aller ou d'y refter. 11. Que les Bateaux enlevez & les Grains soient rendus. Les besoins de la Guerre ont exipé cet enlevement de Bateaux; & on les. rendra lors qu'on n'en aura plus besoin. 12. Qu'on bonifie le pillage du Castellan Mienderziski de l'Eglise des Jefuites & les Contributions tirées des Palatinats de Belz, de Cracovie & de Sendomir; & qu'on rende aussi la Statue de N. D. de Poloko, & les livres enlevez. Le Général Polonski a été envoyé pour ce sujet à S. M. Czarienne. & à son retour on satisfera la République sur cet Article. 13. Qu'on donne toute sûreté à la Religion Romaine dans les Etats de S M. Czarienne. Cette sureté aura lieu, en tas qu'on l'acorde au[[i

Qu'on paye les subsides promis. Depuis l'Astion de Kalisch, on à déjà paye
diverses sois 4640000. fl. à compte de
cette somme, & le reste suivra lors qu'il
sera necessaire. 15. Que les Mossevites
mariezen Pologne, ne pourront heriter
ni emporter d'héritages hors des Frontieres. S. M. Czarienne ne contraint
personne en aucune maniere, d'aporter des
beritages ni de mener des Femmes en Moscovie; néanmoins si quelçun y veut aller
librement, Elle ne peut l'empêcher ni le
désendre. 16. Qu'on restitue quelques
Eglises, & Terres de Nobles, qui ont

éré enlevées.

Après bien des débats sur le point de l'Amnistie, sur la retraite des Troupes étrangeres, sur les moyens de former une bonne Armée Polonoise, sur ceux d'assembler les Revenus publics & de les faire tous porter à la Tresorcie; après bien des contestations publiques & particulieres, bien des intrigues & bien des persuasions, le Conseil convint unanimement le 16. Avril des huits Articles suivans 1. Que le Traité conclû, avec le Ministre de Sa Majesté Czarienne seroit aprouvé 2.

Le Général Polonski re-

Que l'Armée seroit établie suivant le Fardrage Projet qui en avoit été formé 3. Que Aveusta la levée des Revenus du Royaume se feroit par le Trésorier de la Couronne & qu'il en payeroit l'armée. 4. Que les affaires de Dantzik & de Thorn leroient terminées par des Commissaires. 5. Que le Couvent de Czentochowa & les dependances feroient déchargées pendant vingt ans de toute forte de Contributions. 6 Que l'on donneroit 10000 florins aux pauvres de Smolensko. 7. Qu'on leveroit les Droits mis fur les Moulins par la Diéte de Lublin, pour degager Elbing. 8. Et qu'on payeroit soixante mille florins au Trésorier Comte de Denhof, Maréchal de la Confédération, en confideration de ses services, & des grandes dépenses qu'il avoit faites.

Quant à l'Amnistie générale, elle passa; & le Roi la donna lui-même & la maintint jusqu'au bout. Une chose qui contribua béaucoup à lui concilier les Esprits de la Noblesse, fut la justice exemplaire qu'il sit faire d'un Colonel, qui avoit sabré se tué un Député de Czera dans similation du Starost Live. Cette violence avoit sort irrité toute la Noblesse; mais le coupable sus sais

#### 272 HISTOIRE DES Rois

Fartherie saisi d'abord, & peu de jours après pas-

Augusta. sé par les armes.

371I.

Cependant tout se preparoit depuis quelque tems à une nouvelle Guerre contre la Suede. Charles XII. ayant refuté de consentir à un Traité de neutralité, fut cause que les Troupes Saxonnes, Russiennes & Danoises (cicttérent en 1711. sur la Pomeranie. Auguste & le Roi de Danemarc formerent le Siege de Stralsondt, où ils conduisirent une bonne partie de leurs Troupes au commencement du mois d'Août. Mais ce Siege fut suspendu & ensuite levé. L'Artillerie avoit manqué aux Assiégeans. Ceux-ci n'avoient devant cette Place, que vingt piéces de Canon & 15. Mortiers. Pour en avoir. le Roi de Dannemarck chargea l'Officier de ses Troupes, qui commendoit à Rostok de lui en envoyer à quelque prix que ce fut. Ce Commendant s'addressa aux Magistrats, & leur demanda la permission de visiter leurs Magasins. On s'apperçut de sa ruse. Elle lui attira un resus. Sur cela il eut recours à la force. Il voulût enfoncer les portes. Pour, y réussir, il prit son tems que tout le Monde étoit à l'Eglise. Les Bourgeois & les Ba-

teliers en sortirent en tumulte. Ils en-Fardyrie woyerent dire aux Magistrats, qui s'é- Aveusting toient assemblez à la Maison de Ville, qu'ils aimeroient mieux périr que de laisser enlever leur artillerie. Les Magistrats firent tendre des chaines aux quatre ruës, qui aboutissoient aux Magasins. Ils firent plus. Ils y firent placer des canons chargez de mitraille. Par là le Commendant n'obtint rien, ni par amitié, ni par ruse, ni par force. Ainsi l'on sut obligé de lever le siége! On y laissa cependant devant quelque Troupes, pour favoriser une tentative sur Vi/mar, qui n'eût aucun fuccès: Il fallut par-là retirer les Troupes de devant l'une & l'autre de ces deux Places.

Auguste sut de retour à Dresde le 15. Janvier 1712. Sa Majesté étoit accompagnée du Comte de Flemming, &t de la plûpart des autres Ministres &t Généraux. Ce Prince arriva le 2. Avril à Warsovie, où plusieurs Senateurs s'étoient aussi rendus, pour y tenir une Diéte générale du Royaume. Ce fut le 5. de ce mois que se sit l'ouverture de cette Diéte. D'abord tout s'y passa en debats & en plaintes contre les Moscovites. Quelques Deputez vou-

17124 1

### 274. Histoire des Rois

PREDERIE loient que ces Troupes se retirassent Aususti. entierement du Royaume. D'autres demandoient l'abolition de la Confédération de Sendomir. Cette proposition étoit contre les interêts du Roi. Mais ce Prince sçut si bien adoucir les esprits par ses manières douces & affables, que l'on en vint enfin à une conclusion paisible. Le 20. la Diéte se separa. Voici en substance les principaux points dont on y convint. Que le Senat & la Noblesse reconnoissoient de nouveau le Roi Auguste pour seuf Roi légitime de Pologne, & lui témoigneroient leur fidélité & obéissance. Qu'ils confirmoient & approuvoient la Confédération de Sendomir, avec tout ce qui y avoit été traité pour le salut de la République. Que pour faire sortir les Troupes Moscovites du Royaume on envoyeroit une Députation folemnelle au Czar, & qu'on ne donneroit plus de contribution de vivres a ses Troupes, depuis le jour de la séparation de la Diéte. Que ce Roi tacheroit de trouver les moyens de parvenir à un bonne Paix avec le Roide Suede, & que dans cette vûë l'on donneroit le premier & le second ordre à la Pospolite Russienne de se tenis prête

à marcher. Que l'on dépêcheroit aussi famma le Palatin de Mazovie, avec le caractè-Augusta, re d'Ambassadeur Extraordinaire pour aller à la Porte Ottomatie, & y observer les intérêts du Roi & de la République. Et que les Troupes Saxonnes que Sa Majesté employeroit pour la sûreté de la Nation Polonoise, continueroient à jouir de la subsistance &

des quartiers comme auparavant.

Après la conclusion de cette Diéte. le Roi Auguste retourna en Saxe. Il n'y eut en *Pologne* aucune nouveauté remarquable que celle de l'arrivée, le 15. Septembre, d'Achmet Bey Envoyé de la Porte. Il eut le 20, audience du Grand Général de l'Armée de la Couronne de Pologie. Il lui présenta ses Lettres de créance, & entra ensuite en conférence avec ce Général. les propositions suivantes.

I. Que la Porte Ottomane vouloit bien entretenir la Paix avec la Couronne de Pologne, moyennant qu'on fit fortir tous les Moscovites du Royau-

me.

11. Qu'on envoyeroit un Ambassadeur de la République à la Porte. C'étoit pour y concerter sur la marche du Roi de Suede sous une escorte.

III, Qu'on

III. Qu'on accordat à Sa Majesté Avovers. Suedoise un libre passage par la Polo-

gne vers ses Etats.

Et IV. Que lorsque tout seroit exécuté, la Porte reconnoitroit le Roi Auguste pour légitime Roi de Pologne.

On ne fit d'abord aucune reponse à ces propositions, parceque le Roi & la République devoient auparavant les examiner. Cependant l'on eut avis à la Porte, que nonobstant les engagemens du Czar de retirer ses Troupes de la Pologne, il y en avoit encore. Sur cela le Sultan dépêcha un Aga en Pologne, pour en être informé au juste. Celui-ci passa par Bender, où le tenoir toujours le Roi de Suede. Ce Prince fit accompagner l'Aga en Polo-gne par deux Officiers Suedois. Pour les déguiser il les fit habiller en Bostangis. Ils furent chargez sous mains d'observer les dessein, & les demarches de l'Aga. Celui ci fut informé en Pologne qu'il y avoit encore des Troupes Russiennes Il se laissa cependant tenter par des présens, qui le seduisirent. Il promit de déclarer que les Russiens n'avoient plus de gens de Guerre dans les Etats du Roi Auguste. Il s'en éto it cependant expliqué autrement

ment aux Officiers Suedois qui l'accom- FARDERE pagnoient. Ceux-ci prirent au retour Aveustra le devant & arrivérent avant lui à Bender. Ils informérent des circonstances de leur voyage tant le Roi leur Maitre, que le Bacha & le Kam des Tartares. Un favori du Sultan qui étoit aussi avec l'Aza se rendit en droiture à Bender & de là à Constantinople. Il y fit le même raport au Sultan. L'Aga étant ensuite arrivé à Bender fut obligé d'y faire d'abord un recit des afaires de Pologne. Il étoit conforme à celui des deux Suedois qui l'avoient devancé. Le Seraskier & le Kam des Tartares. l'avertirent de ne rien, cacher au Grand Seigneur de ce qu'il favoit, & que s'il lui déguisoit la moindre chose, il courroit risque de perdre la vie. Le Roi de Suede, le Kam des Tartares & le Bacha lui donnérent une Lettre pour le Grand Visir. Le Kam des Tartares trouva à propos d'envoyer une relation à part au Sultan par un canal inconnu au Grand Visir. Après les avis que Sa Hautesse eut du Kam des Tarteres; il fit appeller le dit Grand Visir. Il lui demanda des nouvelles de Pologne. Celuici repondit d'une manière favorable S 3 2UX

# 278 HISTOIRE DES Rois

FARDERIC 2UX Moscovites. Il fit ensuite entrer Aveurre. l'Age pour rendre compte de sa Commission. Celui-ci après avoir tant soit peu hésité, déclara qu'il y avoit encore des Troupes Moscovites en Pologne. Le Sultan reprocha là dessus l'infidelité du Visir. Il le dépouilla de son emploi, & le fit transporter à Metel-lino en exil. Le Divan qui s'étoit assemblé trouva à propos de déclarer la guerre au Czar. Ce fut après que le Mufti eut fait la priére accoutumée en ces sortes d'occasions, en la préience du Sultan. Le même jour on transfera aux 7. tours les Ambassadeurs & Otages Moscovites. Comme on ne declaroit pas la guerre à la Pologne, Le Palatin de Mazovie y fut bien reçu & defraié aux dépens de la Porte avec sa nombreuse suite d'environ 200. personnes.

Il se trouvoit encore en Polagne des gens, qui ne cherchoient qu'à troubler la tranquilité que le Roi s'y étoit promise. Le Palatin de Kiovie, qui étoit toujours attaché au Roi de Suede, fit une course dans ce Royaume au commencement d'Avril avec 6000. hommes, & s'avança jusqu'à Sniatin. Il s'empara même de cette Place, &

en fit la Garnison prisonnière de Guer-Farente re. Cela obligea le Comte Sieniawski, Augustingrand Général de la Couronne, à rentorcer la Garnison de Leopold de 500. hommes, & à détacher quelques Regimens pour soutenir les Troupes avancées, qui ne se trouvant pas assez fortes pour résister au Palatin, s'étoient retirées à son approche vers la Vistu-le.

Le 20. Decembre de cette même Année, le Général Sceenboch remporta, près de Gadebusch, une Victoire fignalée sur les Saxons, Moscovites, & les Danois. Ce Général n'avoit qu'environ douze mille hommes, dont la moitié étoit Cavalerie. Les Ennemis étoient une fois plus forts Ceux-ci campez derriére un Marais, se trou-· voicite apuyez à un bois, & avoient tout l'avantage du terrain. Dès que l'Amace de Steenbach eut été rangée, elle commença à defiler. Malgré le grand seu de l'Artillerie Danoise, qui donneit dans les rangs des Suedois, ils ne laissérent pas de passer, le Fusil sur l'épaule, jusques sur les Ennemis; foutinrent courageusement leur décharge, & ne faisant la leur que de 10. ou 15. pas, firent plier tout ce qui le pre-

arpente presenta devant eux. Cependant la Cavalerie à la droite avança avec tant de succès, qu'elle culbata à diverses reprises les Escadrons Ennemis, dont il en revenoit toutes les fois de tout frais en la place des rompus. L'Aîle gauche avança de même avec tant de bravouque nonobstant le seu qu'il lui falut essuyer, en passant devant le Bois, elle ne laissa pas de se faire jour, Les Escadrons, qui par la superiorité des Ennemis furent quelquefois répoussez, se ralliérent toujours, & revenant à la charge, repoussérent à leur tour leurs Adversaires avec une sermeté surprenante, la Cavalerie se trouvant par tout bien soutenuë par l'Infanterie.

> La Cavalerie ennemie fit de grands efforts pour rompre l'Infanterie Suedoise; mais elle fut toujours renvoyée avec perte. Quoique l'Infanterie ennemie rompue se ralliat à divers reprises, elle fut néanmoins toujours obligée de plier. Le Village Wakensteyn occupé par un Bataillon de Grenadiers Danois, fut forcé vigoureusement par les Sudermanlandois & les Offrogots, conduits par le Colonel Schlippenbach & le Lieutenant Colonel Stiernerautz, sous

le Commendement du Major Général Farance; Patkul, & tout ce qui ne fut pas fait Augusta, Prisonnier, sut passé au fil de l'épée. Il faut avouer que l'Infanterie Danoi-se combattit avoc beaucoup de courage. On vit des Officiers s'acharner personnellement l'un contre l'autre, jusqu'à tomber tous deux à terre percez de coups. Non seulement elle se rallia plusieurs sois, & revint à la charge, mais elle aima mieux attendre les coups des Bayonnettes des Suedois & se rendre prisonnière, que de se sauver.

L'animosité de l'Armée Suedoise étoit fort grande au commencement, mais le massacre lui faisant enfin horreur, elle fit Quartier aux desarmés. C'est ainsi qu'elle poursuivoit l'ennemi l'Epée dans les reins pendant une demie-lieuë, jusqu'au Village de Radegast, où elle sut obligée de s'arrêter à cause de la nuit qui survint, & des Désilez qui étoient de l'autre côté.

Après cette Victoire le Général Steinboch marcha droit à Altena, qu'il fit reduire en cendres. Voici les raisons qui engagérent ce Général à faire cette rigoureuse expedition militaire.

5 Dans

Farmus Dans une Lettre qu'il écrivit lui-même à ce sujet à M. Wibe, il s'y plaint des cruautez, que les Ennemis liguez contre le Roi son Maitre, avoient exercées dans plusieurs Provinces de Sa Majesté. Le Comte de Velling dans sa Reponte au Général Flemming & à M. de Scholten, leur demande, si le Spectacle de Stade leur avoit paru moins affreux que celui d'Altena. Si vos boulets rouges, dit ce Comte, tirez dans Stralfund & Wismar avoient reduit ces Villes & nos Magazins en cendres, la raison de Guerre vous auroit aparemment fourni. comme à M. le Comte de Steinboch, une justification. Mais elle n'en sauroit trouver en faveur des flammes & des cendres, dont plusieurs Etats du Roi mon Maitre ont été couverts. sans necessité. par des Chretiens vos Alliez. La Zeelande Danoise & la Saxe serviront de temoins irréprochables, que les Suedois n'ont jameis recours au Flambeau, que quand la raison de Guerre les y force: & que cette Nation est accoutumée de se vanger de ses Ennemis par les Armes & PHumanité. & jamais par des Incendies & des Cruautez. Les Ruines affreuses de plusieurs Provinces & Villes Sucdoifes;

### DE ROLOGNE. 283

ses; les Fers dans lesquels plus de cent ERREDERIC mille sujets Suedois, des deux Sexes, Augustic vendus aux Instidéles, gémissent; sur tout le bien des Etats de vos Augustes Maitres, vous inviteront, Messieurs, de concourir avec Mons. le Comte de Steinbock à la pratique d'une Guerre plus bumaine.

Les Généraux Flemming & Scholten, n'ayant pas trouvé ces raisons fort solides, firent au Général Villing la re-

ponse suivante.

# Monsieur,

Ous avons vû par la Lettre , I que vous nous avez fait l'hon-, neut de nous écrire, les raisons que , vous alléguez de l'Incendie d'Altena. Etant parties comme nous le sommes, nous ne voulons pas être Juges. Il nous semble que la modé-" ration Suedoise en Zeelande, ne doit , pas être alléguée dans cette occa-, sion; Car le Roi votre Maitre n'v ,, étant pas allé comme Ennemi, mais comme garant de la Paix, il ne , pouvoit pas y excercer des Actes d'hostilité. Pour ce qui est de la " Saxe, votre intérêt avoit plus de ,, part à votre humanité, que l'huma-" nité

FREDERIE , nité même. Avec les 23. Millions , que vous avez tirez de la Saxe, on ,, auroit pû la rebâtir, quand elle auroit été entiérement en Cendres. D'ailleurs, auriez vous pu habiller, recruter & remonter votre Armée? Quoi qu'il en soit, ces deux exemples prouvent pourtant, que l'Incendie & les Actes d'inhumanité ont été , plus autorifez par les Ministres & ,, les Généraux du Roi de Suéde, que , par ce Prince même. Nous avons " répondu à l'exemple que vous alléguez de la ruine de plusicurs de vos Provinces; mais nous ne pouvons pas comprendre, comment vous voulez que nous concourions avec Mr. le Comte de Steinbock à la pratique d'une Guerre humaine, après l'exemple d'inhumanité & de cruauté qu'il vient de nous donner. Cruauté qui à coûte la vie à tant de pauvres Innocens, à des Femmes en couche & en travail d'Enfant, à des Malades qui n'étoient pas en état de sortir du lit. Combien d'Enfans & de Vieillars arrachez à la fureur des flammes, n'ont pu resister à la rigeur du froid, & ont peri mi-, serablement dans la neige? Com-"bien

bien de pauvres malheureux de tout Avevres âge & de tout Sexe, exposez à tou-, te la rigeur de la Saison, périssent " encore tous les jours de froid & de " milere? Sont ce-la des exemples d'hu-, manité que Mr. de Steinbock nous donne à imiter? Comment les pour-" rions nous proposer à nos Maitres? , Nous avons vu la Lettre que Mr. " Mr. Le Comte de Steinbock à écrite 3, à Mr. de Wibe. Nous suspendrons ,, notre jugement là-dessus; mais , fachez, que les menaces ne peu-, vent rien sur les Personnes justes " & sur les cœurs généreux, tels ,, qu'il y en a à la Cour du Roi de , Danemarck. Nous concluons en ,, disant que vous ne pouvez jamais , justifier la combustion d'Altena : , mais elle justifiera tout ce que nous , pourons entreprendre pour en tirer ,, une juste vengeance. Si nos Au-" guftes Maitres, suivant leur humanité & leur moderation ordinaire, , trouvent à propos de differer enco-, re d'imiter uu si cruel exemple, à ,, moins qu'ils n'y soient forcez par ,, des nouvelles cruautez d'une pareil-, le nature; nous sommes assurez ce-, pendant que Dieu lui - même ne lail**fcra** 

#### 286 Histoire des Rois

FARDTRIC ANGUSTS.

,, sera pas sans punition, les cruautez

", inouies qui ont été exercées à Al-

) tena. ...

Nous semmes &c.

 $\underline{-}$ tenor

De Votre Excellence

À Hambourg le 13. de Janvier 1713. FLEMMING. SCHOLTEN.

2713.

Peu de tems après toutes ces expeditions, on reçut la nouvelle d'un évenement bien extraordinaire & qui surprit toute l'Europe. C'est l'Action qui se passa à Bender entre la petite Troupe du Roi de Suede, & tout une Armée de Turcs & de Tartares. Cet étrange événement arriva le 12. Février de l'an 1713. Auguste donna 200. Ducats à un Exprès, qui vint en Pologne pour lui consirmer cette grande nouvelle.

Après cette Catastrophe plusieurs Polonois abandonnérent le parti du Roi de Suede, & vinrent implorer la Clémence du Roi Auguste. Le Comte de Sapieba Staroste de Bobruiski suit de ce nombre, & obtint non seulement son pardon, mais aussi la faveur d'être admis à la Table de Sa Majesté.

Cette

#### DE POLOGNE. 287

Cette même anné on decouvrit une Farmant Conspiration tramée contre Sa Majesté Polenoise par un nommé Johlonowski. Palatin de Russie & fils aîné du dernier Grand Maréchal de l'Armée de la Couronne. Ce Palatin s'étoit propofé de traiter le Roi dans son Hôtel, & après avoir éteint les Chandeles, de faire assassiner Sa Majesté, & tous ceux qui l'auroient accompagnée, par quelques centaines d'hommes, qui se seroient tenus cachez pour cet effet dans un Apartement voilin. On attribua la Découverte de cette Conspiration à M. Pauli. Sécretaire du Cabinet du Roi, qu'on avoit voulu engager d'entrer dans ce Complot, & qui ayant feint d'en ecouter la proposition, avoit par ce moyen découvert toute l'intrigue, dont il informa ensuite Sa Majesté. Sur cet avis le Roi fit arrêter le Palatin, qui fut conduit Prisonnier en Saxe, sous l'escorte de trois Officiers Saxons, & d'un Détachement des Gardes du Corps à cheval. Ce Palatin, dans une Lettre qu'on lui trouva, donnoit avis à ses Amis de Bender, que c'étoit presentement le tems le plus propre pour surprendre le Roi. puisqu'il se croyoit en parfaite sureté

Farnese dans Warlovic ne soupçonnant aucun dessein, & qu'il avoit si bien disposs toutes choses, que la Personne de Sa Majesté ne pourroit pas échaper de ses mains,

> Dans ce même tems Auguste apprit que les Turcs & les Tartares marchoient vers les Frontières, qu'ils avoient déjà passé la Rivière de Pruth . & que l'Avant-garde de leur Armée s'étoit avancée jusqu'aux environs de Chocim, dans le dessein de jetter des Ponts sur le Danube. A cette nouvelle Sa Majesté se mit en Campagne avec ses Troupes, & rompit le projet de ses Ennemis.

Des Envoyez du Grand Seigneur & du Kam des Tartares arriverent à Warsovie le 12. Octobre, & après y avoir fait quelque sejour, firent à Sa Majesté Polonoise les propositions suivan-1. Que la Pologne se desistat de fon Alliance avec le Czar. 2. Que l'Ukraine fut cedée aux Turcs, & qu'on s'obligeat de payer un Tribut annuel au Grand Seigneur, & au Kam des Tartares. 3. Qu'on permît de fortifier Chocim, & que les Polonois fissent raser les Fortifications de Caminiec. Que tous les Adhérens de Suede fussent rétablis dans leurs Charges & hon-

neurs

neurs. 5. Que la Porte Ottomanne fût FREDERINE Mediatrice des Differens entre la Suede, & les Puissances du Nord. 6. Qu'il fût permis au Grand Seigneur de faire conduire le Roi de Suede par où il voudroit en Pologne, jusques dans la Suede. 7. Que le Palatin Leszinski conservât le Titre de Roi, & qu'il succedât à la Couronne de Pologne, après la mort du Roi Auguste.

Sur ces entrefaites Sa Majesté Polonoise se rendit de Warsovie en Saxe, & arriva à Dresde le 23. Decembre 1713. Ce Prince ne retourna en Pologne qu'au mois de Juillet 1714. A son retour il remit un tiers des Contributions qu'on avoit exigées, & donna ordre que l'on payât ponctuellement le reste, pour faciliter & saire hâter le départ d'une partie des Troupes Saxonnes, qui devoient sortir du Royaume.

La Noblesse demandoit que ces deux Tiers des Contributions sussent aussi ôtez; que les Etats de la République, & du Grand Duché, sussent dechargez des Troupes Saxonnes; & que l'on convoquât une Diéte Générale, dans laquelle les Senateurs qui avoient été en Ambassade, pussent faire raport de leurs Commissions. Plusume 111.

250 Histoire Des Rois

Pa<del>ldiki</del>t Averete sicurs Députez des Provinces de Lithuanie avant expose au Roi leurs griefs, touchant le premier de ces Articles: la Majesté leur fix sepondre par le Grand Châncelier de la Couronne: Du elle étoit sensiblement touche de Pétat deplorable de la République, & de la grande de union des esprits, dont le Rot de Sucde tacboit poefentement de profiter, pour entreprending une nouvelle invafion dans le cœur de leur Patrie; & que S. M. ne fonbaitoit rien avec tant d'ardeur que de vuir une bonne & parfaite intelligence entre le Chef & les Membres de ce Royaume, la Concorde étant l'unique moyen qui pat le garantiel du danger dont il étoit mempce, & traverser les manvale desseins de ses Ennemis.

Ces Députez obsinirent que leur Pro-Vince leroit exempte de payer les Contributions, pourvû qu'elle fournit 2500m; Écus qu'elle devoit encore pour les Contributions de l'Année

précédente.

1715.

Malgré toutes ces condéscendances du Roi, il se forma l'aimée suivante une Confédération, par laquelle on s'engageoit à s'affister mutuellement, pour protéger la liberté de la Répuque, que l'on prétendoit être en danger,

# br Potschu. ist

ger, & pour le desendre contre ceux surpe qui, par des Executions Militaires. voudreient faire payer les nouvelles Contributions. Ces Confederez, qui avoient à leur tête le Palatin de Sende. mir, formérent deux Corps de Troupes, dont le plus fort commandé par M. Grozinski, Maréchal de la noule Confédération, se joignit à la Nobleffe mécontente, pour chasser les Saxons de Pologne. Le Général Banăirs avoit propolé à ces Confédérez une Inspension d'Armes , mais la petite Nobtesse ad lieu d'y consentia, attaquales Fauxbourgs de Warfovie, dans le tellein de les piller & d'y mettre ensuire le seu. La Garnison & les Domestiques des Senateurs repoulléitent vigoureulement ces Mal-intentionnez, dont plusieurs furent tuez & les aures mis en fulle.

Cette Noblesse montoit à plus de trente mille hommes, y compris ses Vassaux & Domestiques. Elle envoyont des Partis de tous côtez, pour facciger les Villages. Cependant la division & la jajouse s'étant glissées parmis eux, ils nese fiérent plus à performe, & tuérent tous ceux qu'ils renconnertent; en forte qu'on trouveit sur

FARDERIC les grands chemins beaucoup plus de Auguste. Polonois morts que de Saxons.

> Pour arrêter tous ces desordres le Comte de Flemming partit de Warfovie, le 16. Novembre, avec cinquante Canoniers & le second Regiment des Gardes. Son dessein étoit de se rendre d'abord à l'Armée, qui campoit à Nowemiasto, à 12. petites lieuës de War sovie. Le 18. il arriva au Camp. & fit dès le même soir les dispositions necessaires pour la marche du lendemain. Après quelques petites escarmouches de part & d'autre, on apprit le 1. Decembre, à deux heures après minuit; que l'Ennemi étoit entre Gurow & Rurow, à deux mille d'Opatow. fur les Terres du Comte de Flemming. Sur cela ce Comte resolut, de l'avis de Mrs. le Palatin de Culm & de Baudis. & du Lieutenant Général de Seissan, de faire marcher l'Armée à 4. heures du matin, pour atteindre l'Ennemi avant qu'il penetrât plus avant, laissant tous les Bagages en arriére à Opatow; mais la nuit étant fort obscure, il fit prendre les devants à l'Infanterie & à l'Artillerie, sous le commendement de Mr. de Seiffan, & il suivit avec la pointe du jour. Lorsqu'on sut arrivé au licu

#### DE POLOGNE. 293

lieu marqué, on aprit que l'Ennemi FREDERIE ayant été informé de la resolution Augusta, que l'on avoit prise, avoit abandonné son Camp à minuit, pour aller passer la Vistule à Sendomir. On résolut alors de poursuivre l'Ennemi; ce qui fut éxécuté avec tant de promtitude, qu'à 3. heures après midi toute l'Armée arriva à Sendomir: Mais l'Ennemi avoit déjà passé la Vistule à gué, ayant abandonné tout le Païs en deçà; & les Tartares & Hussarts n'y trouvérent qu'un Parti de Chevaux, dont ils tuérent 20. hommes, & obligérent les autres à se sauver par la Vistule du mieux qu'ils pûent.

Le 8. du même mois le Veld-Maréchal Comte de Flemming se trouvant près de la Vistule, envoya des gens pour la reconnoitre au dessus & au dessous de Sendomir; mais on n'y remarqua d'autre Gué qu'à l'endroit ou les Ennemis campoient de l'autre côté de ce Fleuve. Cependant il sut résolu dans le Conseil de Guerre, d'entreprendre ce passage, quoiqu'à la vuë des Ennemis. Cette résolution prise, le Lieutenant Général Seissan eut ordre de passer à la tête de quelqu'Infante.

Parment terie desse une espèce d'Isle qui se utir trouve au milieu de la Vistale, & la Cavalerie fut commandée pour l'y porter, ce qu'elle fit, chaque Cavalier avant pris un Fantassin en croupe; ensuite de quoi la Cavalerie repassa pour venir reprendre son bagage qu'elle avoit laissé pour être moins embarassée. Le Velt-Maréchal étant alors passé dans l'isse pour en considérer le ter-min & ayant trouvé qu'il y avoit suffilamment pour y ranger quelque Ca-valerie commanda à la premiere ligne de son Armée d'y passer, & le Géné-ral Raudies sut chargé de l'y conduire. Cependant, le Velt Maréchal donna ordre à la seconde Ligne de ne point quiter le bord de l'eau pour passer, que la premiere Ligne n'eût quité celui de l'isle pour passer l'autre bras de la Vistule, & aller aux Ennemis, qui étoient retranchez sur le bord opposé du Fleuve, ce qui fut exécuté. Le Latitenant Général Seissans avoit, attendant ses derniers ordres, formé qu'atre especes de Bataillons de trois Regiments qu'il avoit dans cette Isle, & en avoit fait un cinquieme de tous les Grenadiers qu'il avoit mis au milieu. Dès quil ent reçu ordre de pas-

fer, ces differentes Troupes, formé faceurie rent dans un instant une Colonne bien ferrée, & se jetterent à l'eau avec une bravoure extraordinaire Les Ennemis s, cteuquient que l'antice coté en trout ge un grand seu en poussant de grands ocris, ce qui n'empêcha pas l'infante, Ties dont les ups avoient de l'eau jusqu'à la ceinture, & les autres jusques jous les bras, de marcher sans dire un mot le mousquet sur l'epaule environ 250 pas Les Ennemis occupoient vis - à a à signification de la saint de la sa ode lale y derrien hennel ils avoient 6mieus im Berranchement au dela d'une inandation que l'aune fiffele; & c'es toit le seul endrois pas pu l'Infanterie de ces derniers pouvoit aborder. avoient posté sur ce banc de sable des Dragons, qui avoient mis pié à termais qui malgré le seu de leurs Mousquets & Pissolets, ne purent empêcher les Sevons d'y prendre polte & se retirement derière le premier retranchement, où on s'attendoit de urouver plus de relistance. Pendant que l'Infanterie passoit à grands pas cette inondation pour s'approcher du retranchement, le Velt-Maréchal, le

#### 296 Histoire des Rois

Prepente Palatin de Culm, & le Général Bauditz, passérent la Riviere & vinrent d'abord se porter sur le banc de Sable que les Ennemis venoient d'abandonner. La Cavalerie reçut ordre de marcher à la droite de l'Infanterie, dans l'intention de couper les Ennemis qui se formoient de nouveau derriére une autre inondation, mais ces derniers vovant avancer l'Infanterie & la Cavalerie en cet ordre, delogérent d'abord, sans qu'il fut même possible de les rejoindre tant ils faisoient de diligence. Le Velt-Maréchal les ayant poursuivis environ un mille, ne voulut pas fatiguer davantage ses Troupes, & le contenta de détacher une centaine de Dragons & les Hussars, qui pour avoir été de l'arrière garde, ne purent pas arriver aussi-tôt qu'il auroit été necessaire. D'ailleurs ce detachement s'étant un peu trop avancé & les Ennemis s'étant aperçu de leur petit nombre, & qu'ils n'étoient pas soutenus du reste de l'Armée Saxonne, envoyérent contr'eux 24. Compagnies, mais qui firent plus de bruit qu'ils ne leur causerent de dommage. La Perte des Saxons dans ce passage ne fut quç

# DE POLOGNE. 297

que de 49. hommes de tuez & 85. de FREDERIE blessez.

Quelques jours après le Comte de Flemming ayant eu avis à Janou, que les Confédérez en se retirant vers Czarneflok avoient abandonné 7 urrobin, écrivit au Prince de Weisseinfels, qui étoit du côté de Leopold, de le venir joindre avec son monde près de cette premiere Ville, & se mit en marche le 20. de Decembre pour s'y rendre. Il y arriva ce même jour & y sejourna le 21. & le 22. que le Prince Weissenfels se rendit seul aupres du Comte de Flemming; mais l'Armée s'étant remise en marche le 12. ce Prince la vint joindre vers le soir avec sa Cavalerie, ayant laissé son Infanterie à Turrobin selon l'ordre qu'il en avoit eu du Comte de Flemming.

Il ne se passa rien de remarquable dans la marche de l'Armée jusqu'au 25. qu'on marcha dès la pointe du jour aux Ennemis; mais il n'en furent pas plûtôt avertis qu'ils firent partir leurs bagages & les suivirent avec précipitation; & plusieurs Rivières, qu'il falloit passer pour aller à leur poursuite, leur donnérent le tems d'échaper. L'Armée Saxonne sui même

208 Histoine Des Rois

Tremperes y vinrent demander une fuspention d'Armes au nom de quelques Palatins; mais le Comte de Plemming tans leur donner réponce, continua fa marche jusques fous Zarmeze, où il arriva le 26, avec toute l'Armée.

Les Palatins de Padolie & d'Ozernice vinrent trouver le Comte des le même jour, de la part des Confédésez, & lui presenterent un Projet pour une suspension d'Armes de 2. jours; mais le Comte ne l'approuvant point, leur en donna un autre par écrit, lequel ayant été porté aux Confédérez ils y consentirent, sur quoi la Suspension sur conclue, deux Palatins demandérent en luite une Conférence pour le lendemain à 9. heures du matin. Le Général offit de se rendre chez eux i mais ils s'en excuférent. La Conférence s'écant tenue à l'heure marquée, le Courte de Flemming demanda que les Deputez des Palarinats, & de l'Armée des Confédérez y fusient admis ; mais des deux Palatins n'y voulurent pas contentir. Après avoir déduit leurs griefs fort au

# да Рогосив. 299

au long, le Comte de Flemming y re-frederie pondit d'une manière plus folide qu'ils assume ne s'y attendoient, et leur fit voir clarrement entrautre de tort qu'avoient les Mécontens par raportiau Roi, & aux bruits qu'ils vayount, répandus contre S. M. Les Palatins ayant de-mandé là-deffus au Comte, s'il étoit muni d'un Pleinpouvoir suffisant de S. M. il leur demanda à son tour, s'ils saisoient la Guerre au Roi ou contre fon Armés: fur quoi les premiers ayant répondu que clétoit uniquement contre l'Armée, le Comte replique, que l'Armée qu'il commandoit étoit un Pleinpouvoir qui parloit de soi-même. Enfin les Palatins ayant dit qu'il s'a-gissoit de voir de quelle manière on la pourroit faire. Les Palatins demeuterent d'accord qu'ils devoient une reparation au Roi pour le tort qui lui avoit été fait par les Conféderez, mais qu'ils demandoient en même tems une assurance, que les Troupes Saxonnes fenoient renvoyées, et qu'on fixat un terme pour cela: Le Comte repondir, que le Roi n'y seroit pas contrat-te, mais que les troubles intestins l'avoient empêché jusqu'alors, quoique S. M. lui cut dejà donné une Commission

# 200 Histoire DES Rois

FREDERIC mission pour traiter avec quelques Princes étrangers, de la cession d'une partie de ses Troupes à leur service. Les Palatins demandérent ensuite que le Comte mît par écrit la satisfaction qu'il demandoit au nom de S. M., après qu'on seroit convenu de part & d'autre de faire cantonner les Armées. Ils demandérent de plus une prolongation de la Suspension d'Armes; mais pendant qu'on déliberoit sur les conditions, dont on convint trop tard pour les Confédérez, ayant enfin été stipulé que la prolongation ne commenceroit que le 30. pour expirer le 15 du mois de Janvier, les Saxons trouvérent moyen le 28. de surprendre la Forteresse de Zamosc.

Le Memoire dont cette relation est tirée porte, que plusieurs Paysans s'étant sauvez dans les Ouvrages des dehors de la Place, les Saxons avoient mis une Garde pour empêcher qu'on ne fit du tort à ces pauvres gens. ajoute que le Commandant ayant luimême consenti qu'on fit avancer une Garde de 30. hommes à chaque porte de la Ville, pour empêcher le desordre qui auroit pû naître de la part des Soldats qui entroient & sortoient pour ache-

#### DE POLOGNE. 301

acheter ce dont ils avoient besoin, il FAFDERIC avoit ensuite redoublé la Garde aux Auguste. portes & fait faire des plaintes au Général Comte de Flemming, qu'on le tenoit comme assiége dans sa Place: Que ce procedé irregulier avoit fait prendre la résolution de faire entrer peu à peu 60. Officiers, lous prétexte de quelques nécessitez, lesquels s'étant asfemblez dans un lieu marqué, une partie avoit attaqué un des Postes d'une des principales Gardes, dont elle avoit desarmé les Soldats, pendant qu'une autre partie se rendoit maitre d'un autre Poste de la même Garde; Que le Commendant qui étoit survenu avoit eu le malheur d'être tué, aussi bien que le Major, qui voulant se désendre reçût un coup d'épée au trayers le corps. Que la grande Garde s'étoit aussi mise en défense; mais que quelques Officiers Généraux Saxons ayant trouvé moyen d'entrer dans la Place, & quelque Infanterie ayant même escaladé la muraille, on l'avoit bien-tôt obligé de mettre les Armes bas, après avoir tiré quelques Officiers, & une trentaine de Soldats. Les Saxons n'eurent qu'un Officier & quelques Soldats legerement blessez, & ne perdirent pas un homme

tos Hisroikt Des Rois

Fremen dans cette entreprife. Mr. Grazinoti qui avoit été Marcenal de la Confederation, & que les Méconicies avoient déposé pour étire en si place Mr. Bris. will, qui étoit dins la Nille, fut un rete, et on le wist de tous ses papiers. Le Régiment du Courte de Plonumne there dans la Valle le 19. pour y retter en Garnifon. On regla auth les choles pour metre les deux Atmees en quartier, pelidant la suspension d'Afines qui commença le 30. Et les Aimées le mirent en marelle le 31. pour s'y restdre.

1716.

On eton conventi par cette hisperis lion, vo'on s'affendheren le 4. du mois de Janvier 1916 à Ross, domico Are mices s'approcheroient à chuse de cela Les Palatins de Pourie & de Crima chow firent havoir qu'ils de pourroient y rendit que le le , mais le Conne de Helithing ayant temoigne que ce chairgement ne lui paroilloit pas de bunne augure, ils s'y trouvérent le 4. Les aurres Palatins, & ceira d'entreux qui devoient fervir de Médiateans, y & tant auffi arrivez les jours fuivans, ou adivra le 7. un Ecrit au Comte de Flemming dott voice les Articles.

1. Que le Printe & les Sonateirs.

# Dr Porophs. 303

Teroient une Deputation au Roi, pour promona lui demander pardon au nom du peus Augustia, ple, de ce dui s'étoît passe.

2. Que l'Armée confédérée de la Couronne feroit une pareille Députation au Roi pour lui demander par-

don.

3. Que les Palatinats Confédérez feroient aussi une semblable Députation, pour demander pardon à S. M. & la prier très-humblement de convoquer une Diéte générale du Royaume, pour y déliberer & convenir de ce qui étoit nécessaire, tant pour la sûreré de S. M. que pour celle de la

République.

4. Que les Garnifons Saxonnes dans les Villes & Fortereffes de la petite Pologne, entrautre Cracovie, Sendonir, &c., feroient pourvues, par le Païs, des vivres nécessaires, à condition que lesdites Garnifons n'éxigeroient pas de Contribution en argent, qu'elles n'occuperoient plus d'autres Places, & qu'elles ne transporteroient point des Villes, l'Artiflerie, ni les Munitions qui y étoient.

fortiroit du Royaume & se contentetoit des vivres dont elle auroit besoin

ans

FREDERIC dans sa marche, sans exiger aucun ar-

gent.

6. Que le Comte de Flemming permettroit que toutes les Troupes Saxonnes sortiroient le dernier Avril suivant, tant du Royaume de Pologne, que du Grand Duché de Lithuanie.

7. Qu'on payeroit à l'Armée de la Couronne, les Arrérages qui lui étoient dûs, & qu'il ne lui seroit fait aucun dommage par les Troupes Saxonnes; la dite Armée promettant de son côté, pour éviter toute occasion de rester pendant l'Hyver dans les Palatinats

de la Petite Pologne.

Le Comte demanda une Conférence, afin de pouvoir repondre à cet Ecrit, ce qui lui fut accordé. On convint de part & d'autre que la suspension d'Armes seroit prolongée jusqu'au premier de May, pendant lequel tems les Conféderez demeureroient armez; & que les Saxons tireroient jusqu'à ce tems-là 12. Timphes par chaque Cheminée, après quoi ils se retireroient en Saxe.

Cependant ce Traité ne fut point éxécuté. Les Conféderez refusérent de ratifier ce qu'avoient fait les Mediateurs, & les Saxons continuerent d'exi-

## DE POLOGNE: 305

d'éxiger les Contributions avec plus FARDERI de rigueur que jamais. On ne tarda Avevera, guère d'en revenir à de nouvelles hoftilitez. Environ 200. Polonois commandez par l'Ecrivain de la Couronne. attaquérent au commencement de Feyrier le Duc de Saxe-Weissenfels qui les repoussa d'abord; mais les premiers ayant été joints par Mr. Gniatowski avec 40. Compagnies & 30. Chevaux, le Duc ne pût s'empêcher de recevoir quelqu'échec. Cependant, les Saxons se rassembloient autour de Leopold. & vouloient marcher du côté de Brody pour attaquer les Confédérez. D'un autre côté le Colonel Grudzinski & le Palatin de Cracovie s'étoient avancez dans la Haute-Pologne où ils assembloient la Noblesse & les Habitans pour se jetter de tous côtez sur les Troupes Saxonnes lors qu'elles alloient à des exécutions militaires, le même Grudzenski ayant surpris un Cornette avec un Parti à Wesnice qu'il avoit tous faits prisonniers. Un autre Corps de Lithumiens s'étant avancé vers Sendomir, un de leurs Partis attaqua le Comte Maurice de Saxe près de cette dernière Ville, qui se trouvant surpris dans la maison d'un Juif avec 6. 048. Tome III.

#### 304 HISTOIRE DE

FREDERIE dans sa marche, sans et

gent.

6. Que le Comte de mettroit que toutes le aconnes fortiroient le de vant, tant du Roya que du Grand Duché

7. Qu'on payeroit Couronne, les Arrérage dûs, & qu'il ne lui i dommage par les Trolla dite Armée promett pour éviter toute occapendant l'Hyver dans de la Petite Pologne.

Le Comte demanda i ce, afin de pouvoir : Ecut, ce qui lui fut convint de part & d'ai spenson d'Armes seroit qu'au premier de May quel tems les Conféuroient armez; & que roient jusqu'à ce tems-l. par chaque Cheminée

Les Confede de qu'ayours :: R 3:8

or the constant of the constan

AN TOUR OF THE PROPERTY OF THE

TOTAL CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

THE CONTRACTOR

بين العاد ت

:

# LOGNE. 337,

se jettassent entre les fardent

Lithuanie s'étoit aussi Confédérez. Les and Duché tinrent à général, où après Maréchaux, ils revoyeroit au secours lérez 2000. Lithuacroient serment. & en même tems six oblesse. & deux du r trouver le Roi, &: order. 1. Le départ es Saxonnes 2. La les Contributions. ent de tout le tort s. 4. L'évacuation qu'ils avoient oction detoute l'Arblée d'une Diéte litution des biens Subourg à la Révrance de tous les rs ou arrêtez. qui cherchoient à . Saxons, le plais à diverses Puisc ces Troument ., e fut un

FREDERIC Officiers ou Domestiques, fut obligé de foutenir fort long-tems contre un grand nombre de Mécontens, & eut beaucoup de peine à gagner Sendomir où il arriva néanmoins, quoi qu'il fut blessé d'un coup de Mousquet à la

jambe.

Cependant le Roi de Pologne, qui fur la nouvelle de l'Accommodement avec les Confédérez, s'étoit rendu de Posnanie à Warsovie, fut fort surpris d'apprendre ces fâcheuses nouvelles. Sa Majesté après avoir fait aprocher, pour sa sûreté, quatre Regimens de Cavalerie Saxonne autour de cette Ville, tint Conseil le 12. Février avec les Ministres qui l'accompagnoient, pour tacher de trouver quelques moyens d'apaiser ces troubles, qui achevoient de ruiner le Royaume Général Flemming, deguisé en habit de Polonois, pour eviter les Partis, se rendit auprès du Roi, dans le dessein de rendre compte à Sa Majesté de l'état où il avoit laissé l'Armée. Sur cela ce Prince tint plusieurs Conférences avec les Grands du Royaume, tant Ecclesiastiques que Séculiers. pour chercher quelque biais & em pêcher sur tout que les Mécontens,

par

# DE POLOGNE. 369,

par désespoir, ne se jettassent entre les faturale mains des Turcs.

Audusts.

- La Noblesse de Lithuanie s'étoit aussi declarée pour les Confédérez. Les Députez de ce Grand Duché tinrent à Vilna un Congrès général, où après avoir choisi deux Maréchaux, ils resolurent qu'on envoyeroit au secours des mêmes Confédérez 3000. Lithuaniens qui leur preteroient serment, & qu'on feroit partir en même tems six Députez de la Noblesse, & deux du Glergé, pour aller trouver le Roi, &: le prier de leur accorder. 1. Le départ de toutes les Troupes Saxonnes 2. La décharge de toutes les Contributions. 3. Un dédomagement de tout le tort causé par les Saxons. 4. L'évacuation de toutes les Places qu'ils avoient occupées, & la restitution de toute l'Arrillerie 5. L'Assemblée d'une Diéte générale. 6. La restitution des biensde la Princesse de Neubourg à la République. 7. La délivrance de tous les Polonbis faits prisonniers ou arrêtez.

Les Confédérez qui cherchoient à fe soutenir contre les Saxons, se plaignirent en même tems à diverses Puisfances, du procedé de ces Troupes à leur égard. Le Pape sut un des pre-

2 mier

miers à qui ils s'adressérent, & sa Sain-Auguste teté ne manqua pas d'en écrire au Rois de Pologne. Les Députez de Lithuanie de Volhinie, de Podolie & de la Kussie Polonoise allérent aussi trouver le Czar, pour lui représenter leurs griefs. Ce Prince après leur avoir demandé. si les mouvemens des Confédérez ne cachoient point quelque dessein secret en faveur du Roi de Suede, & avoir été assuré du contraire par mille protestations de la part des Députez, les assura qu'il se chargeroit d'être leur Médiateur, & qu'il alloit travailler à remettre toutes les choses en paix en Pologne, & que cependant ses Troupes garderoient une éxacte Neutra-

Auguste de son côté écrivit une Lettre aux Senateurs assemblez à Leopold, dans laquelle sa Majesté les assuroit, que les raisons qui l'avoient obligé d'entretenir un nombre de ses Troupes en Pologne, pour la fureté du Royaume, étant cessées par la sortie du Roi de Suede & de ses Troupes hors de l'Allémagne, il donnoit sa parole Royale de retirer les siennes, même les 6000. hommes qu'il s'étoit engagé de donner pour la désense dudit Royaume, & les 1200. hommes qu'il s'é Fardrait toit réservez pous la Garde de sa Augustic Personne, hors de la Pologne 182 de ses dépendances, dans le tems fixé par le dernier Traité de Reva; sans prétendre desormais aucunes Contributions des Palatinats.

Toutes ces belles promesses du Roi ne fasoient aucune impression sur les esprits des Confédérez, qui formoient plusieurs Partis & commettoient tous les jours de grands défordres. Un grand nombre d'entre cux s'assembla autour de Warfovie, & tint cette Ville comme bloquée. A Brage un Parti de ces, Mécontens fit main basse sur cinquante Saxons, qui étoient là avec des provisions & des munitions pour le Général Milkou. Un autre Parti ayant attaqué le Regiment de Prebendau près de Christowa, il y eut un Capitaine, un Major & quarante Soldats de tuez, & la plûpart des autres furent faits prisonniers. D'autres Saxons eurent à peu près le même fort entre Dombrowa & Tarnovva. Le 5. de May les Confédérez surprirent la Ville de Frawstad; & y étant entrez d'affaut, pafférent une containe de Suxons qui y émient au fil de l'é-

#### 210 HISTOIRE DES Rois

FARDERIC pée, ensuite de quoi ils pillérent les Avovers. Habitatans. Ces mêmes Troupes après avoir laissé Garnison dans cette Place, se rendirent à Posnanie, dont ils formérent le Blocus, en empêchant toute sorte de provisions d'y entrer. D'un autre côté le Colonel Grudeinski surprit le Château de Sclytovieski, gardé par deux cens quarante Saxons, qui furent tous passez au fil de l'épée.

Tous ces troubles n'empêchérent pas qu'on ne proposa de faire quelque accord. Pour cet effet il y eut un Congrès de Pacification à Lublin, où se rendirent le Référendaire de la Couronne, l'Evêque de Cujavie, le Général Flemming, le Prince Dolborouki & le Général Golts. La Ville étoit gardée par 300. hommes du Parti des Confédérez & autant de celui des Saxons; mais les Confédérez eurent la grande Garde, & les autres eurent la Garde des portes de la Ville. Ce fut le 13. de Juin que commença la premiere séance, mais on ne décida aucun point considerable jusqu'au 27. du mêmemois, que l'on convint d'une Amnistie dont les Articles portoient en substance. 1. Qu'on n'arreteroit aucun Polonois, sous quelque prétexte que

#### DE POLOGNE. 311

Que ce fût. 2. Que toutes les Hostilli- Farnage tez & les levées de Contributions cesse- Auguste. roient. 3. Que les Villes de Leopold & de Zamosa seroient évacuées spar les Saxons: Que l'Artillerie de la Couronne seroit renduë, & qu'on nommeroit pour cela des Commissaires de part & d'autre: 4. Que l'Armée Saxonne camperoit à Golomb, & sublisteroit à ses dépens. 5. Que le Maréchal de la Confédération feroit observer aux Polonois une exacte Discipline; & que le Comte de Flemming feroit observer la même chose aux Troupes Saxonves, afin d'éviter toutes sortes d'inconvéniens. 6. Qu'on feroit satisfaction à tous ceux qui avoient été opprimez, ou qui avoient quelques justes Griefs. 7. Que les Droits & les Péages seroient payez comme avant les Troubles.

Les principaux griefs que les Confédérez delivrérent quelque tems après à l'Assemblée étoient: 1. Que les Saxons sortissent incessament du Royaume. 2. Qu'ils sissent bon tous les dommages qu'ils avoient causez. 3. Qu'ils remboursassent pareillement toutes les contributions qu'ils avoient éxigées. 4. Qu'ils remissent en liberté tous les Pola-

**V** 4

France nois qu'ils avoient forcez de prendre service parmi eux. 5. Que le Sieur Regnewski, pour avoir affisté le Comte de Flemming de conseil & de fait, fût remis aux Confédérez, pour être jugé. 6. Que le Général de Seissan fût pareillement jugé pour tous les excès commis par ses Troupes. 7. Que le Général Seidlitz sût aussi remis aux Confédérez & jugé, pour avoir porté les armes contre sa Patrie. 8. Que le Grand Général de la Couronne fût démis des toutes ses dignitez & honneurs, pour avoir refulé de se joindre aux Confédérez, 9. Que tous les Ministres du Roi qui n'étoient point entrez dans la Confédération, fussent démis de leurs Charges, & que sa Majesté en nommat d'autres à leur place, qui seroient recommandez pour cet effet à la prochaine Diéte des Erats du Royaume. 10. Que le Palatin de Russie fût remis en liberté. 11. Que le Roi n'accordat plus sa protection au Prince Lubomirki. Staroste de Begestau, qui avoit tué un Gentilhomme. nommé Geleck.

> ' Quoique la suspension d'Armes eut été publiée à Lublin & même à Warsovie, les Confédérez ne laissérent pas

## DE POLOGNE, 313

den venir à des Hostilitez. Après muoir Frederic formé le Blocus de Posnanie, ilsofommerent le 25. Juillet le Commandant de se rendre; mais celui-ci ayant repondu qu'il ne pouvoir le faire, sans un ordre special du Roi, ils donnérent l'affaut à cette Place la nuit suivante & s'en rendirent Maitres. Le pillage dura depuis 8. heures du matin jusqu'à midi. Il y eut q. Bourgeois de tuez & plus de foixante Juifs furent massacrez. Le Général Seidlitz fut obligé de se rendre prisonnier avec 200. Saxons. Les Polonois perdirent dans cette occasion près de 700, hommes, tant tucz que blessez.

On exerça encore beaucoup d'hostilitez de part & d'aute avant que l'on pût en venir à quelque accommodement. Un Officier des Confédérez ayant enlevé quelques chevaux Saxons au préjudice de la fuspension d'Armes, le Comte de Frise lui sit faire son procès à Sendomir, & le sit éxécuter à mort. Cette affaire anima tellement toute la Noblesse en général, que les Seigneurs Potonois même qui se trouvérent auprès du Roi a Warsovie, demandérent à Sa Majesté qu'elle donnât les ordres

PREDERIC pour faire arrêter ce Comte, afin de donner satisfaction à la Noblesse. D'un autre côté les Députez des Confédérez, au premier bruit de cette action, quittérent Lublin, pour se retirer Lenczno, sous prétexte qu'on avoit rompu l'Amnistie. Sur cela l'Evêque de Cujavie se retira aussi à Garlot, & le Comte de Flemming à l'Armée Saxonne. Ce ne fut qu'à la persuasion du Prince Dolkoruki que les Députez des Confédérez revinrent à Lublin, où l'Evêque de Cujavie, & le Comte de Flemming ne tardérent pas de se rendre à la premiere nouvelle qu'ils en eurent.

> Le Roi qui ne souhaitoit rien tant que la Paix, s'avança jusqu'à Janowicz, pour en hâter s'il étoit possible la conclusion. Ce fur là où le Prince Dolhoruki, Plenipotentiaire au Congrès, vint trouver Sa Majesté, & lui représenta entr'autres chosés: Que les Plénipotentiaires de S. M. avoient fait · tout ce qui étoit en leur pouvoir, pour retablir la tranquilité, & que de son côté il n'avoit rien negligé pour la procurer conformément aux ordres du Czar son Maitre, & suivant les veritables intentions du Roi; mais qu'il voyoit

### DE POLOGNE. 315

voyoit avec beaucoup de chagrin, que Pardraic nonobstant tant de peines, on en étoit Avquera. encore si eloigné, & que cependant il prioit le Roi, de perseverer dans ses bonnes intentions pour la Paix: surquoi S; M: lui declara. Qu'elle étoit très satisfaite de sa conduite: Qu'Elle ne souhaitoit rien tant, que de voit cesser tous les Troubles; & que dans cette vue. Elle s'étoit aprochée de son Armée: Que les Troupes avoient déjà commencé de murmurer de ce qu'on prolongeoit si souvent l'Amnistie, sans que la Paix s'en ensuivît;en sorte qu'il avoit été à craindre, que les Généraux ne fussent plus maitres de faire marcher l'Armée vers les Frontieres avant la conclusion de la Paix, & qu'à cause de cela. Elle avoit voulu prévenir tous les obstacles par sa presence, afin d'amener les choses à une heureuse conclusion. Le 31, le Prince Dolbaruki pria le Roi de vouloir lui donner par Ecrit une declaration de ce qu'il vouloit faire pour procurer la Paix: On lui remit cette Declaration, avec un Projet touchant la dissolution de la .Confédération, & la sûreté de S. M. & fon Altesie envoya d'abord l'un & l'autre aux Maréchaux de la Confédération.

### 216 Histopre des Rais

France ration, afin d'avoir au plûtôt leur reponce là-dessus.

Le 26. Septembre les Plempotentraires du Roi & les Commissires des Confedérez renouérent à Warlovie leurs Conférences, qui avoient été interrompues pendant quelque tems. Les Plenipotentiaires infliterent beaucoup sur la dissolution de la Confédération; mais les Commillaires repondirent qu'ils ne pouvoient pas y confenur, avant que le Prince Dolkorutice ut donné ordre au Général Roenne de se retirer du Royaume avec les Troupes. Le Prince Mediateur vouloit bien les contenter sur cet article, mais non pas ayant la fignature de la Paix.

Le Combat qui se donna à peu près dans ce tenis là près de Thorn entre les Saxons & les Confédérez, ne contribua pas peu à rendre le P. Delbernki & les Plénipotentiaires du Roi plus fermes. Voici ce qui ce passa de remarquable dans cette action. Le Lieutenant Général Bose ayant reçu ordre de marcher à Iborn, arriva le 4. Octobre à Kavalekaw, à 7. milles de cette Ville, où il rencontra le Général Gniadovvski, avec sa Division

renforcée de quelques Troupes de FREDERIE Lithuanie, Le General Boze fit: d'a- Avourre bord ranger sa petite Armée en ordre de Bataille & fit commencer l'Action par son Aîle gauche, qui eut bien-tôt mit la Cavalerie Polonoise en fuite. Les Lithuaniens, s'aquitérent assez bien de leur devoir, mais se voyant abandonnez, ils prirent aussila fuite; de lotte que les Saxons s'emparérent de l'Artillerie & firent mainbasse sur l'Infanterie, dont la plus grande partie fut passée au fil de l'epée. Le General Gniadowski se retira après l'Action avec le Colonel Steinflut à une lieu de Thorn, mais il en decampa à l'aproche du General Bose, qui marcha droit à cette Ville, où il fit chanter le Te Deum au sujet de l'avantage qu'il venoit de remporter. Le Corps des Sassons étoit composé de 7. Regimens, & celui du General Gniadowski d'environ 7. à 8. mille hommes.

Cependant les Conférences continuoient toujours, fans qu'il fut possible d'en venir à aucun commodement, Ce ne fut que le 30. Janvier 1717, que la signature & l'échange de la Ratisication tant souhaitée se fit, en presenée des Ministres étrangers, & de ceux

\*/\*/

# 218 Histoire des Rois

Faederie du Roi. Le Palatin de Crakovie, & le Chambelan de la Couronne, furent ceux qui en portérent les premie-

res nouvelles à Sa Majesté.

Le 1. Février on fit dans la Salle du Chateau de Warsovie l'ouverture de la Diéte générale des Etats du Royaume. Čette Assemblée, qui d'ordinaire ne dure pas moins de six semaines, finit heureusement en six heures de tems. On y lut le Traité nouvellement conclu & ratifié, ensuite de quoi la Confédération fut déclarée rompue. M. Ledukowski, Maréchal de cette Confédération, fit un discours au Roi, portant en substance, que lui & tous les autres qui avoient été de cette Confédération fergient deformais fideles à Sa Majesté, pourvû qu'elle fît sortir du Royaume les Troupes Etrangeres qui y avoient causé tant de desordres; & qu'il plût aussi à Sa Majesté, de faire à Pavenir plus d'attention à son propre honneur & à celui de la République. Le Chancelier de la Couronne qui étoit fur le Trône proche du Roi, répondit là-dessus, que Sa Majesté étoit ravie de voir la Paix & la tranquilité retablie dans ce Royaume; & qu'Elle

qu'Elle ne souhaitoit rien plus ardem- FREDERIE : ment, sinon que les Etats observassent Auguste.

tout ce qu'ils avoient promis.

La paix commençoit à peine à se rétablir dans le Royaume, lorsque quelques Compagnies d'entre celles qui avoient-été cassées, renouvellérent une espece de Confédération, & choi-sirent M. Gradzinski pour leur Maréchal, éxigeant par force des Palatinats, ce qui leur étoit dû de leur gages. Pour prévénir de nouveaux troubles, on sit prisonniers plusieurs Soldats, & en saisst plusieurs de leurs Chefs, que l'on conduisit à Warsovie, asin que le Grand Général de la Couronne leur sit saire leur Procès.

On jugea à propos de commencer par celui du Colonel Overbeeck, qui fans aucun sujet s'étoit alléjoindre aux Mécontens avec son Regiment de Dragons. Le Conseil de Guerre le condamna à être arquebusé; cependant l'exécution ayant été remise au lendemain, plusieurs Seigneurs & Dames de qualité priérent instamment le Roi de vouloir lui pardonner; mais S. M. leur ayant répondu civilement que cela ne pouvoit se faire, le Colo-

Rappette nel fut conduit en Caroffe, accomi pagné de l'Auditeur . & d'un Prêtre & d'un Major, derrière l'Arcenal où l'on avoit dressé un Echaffaut. Etant arrivé sur le lieu, quelques Dragons le tirérent du Carosse, & l'ayant mis sur une chaise le portérent sur l'Echaffaut, où l'Auditeur fit à haute voix la lecture de sa Sentence. Quatre Officiers subalternes s'étant ensuite présentez avec leurs Mousquetons, les déchargérent sur le Patient, qui donnant encore quelques marques de vie le Major qui l'avoit accompagné lui tira le dernier coup, dont il mourut. Il fut mis ensuite dans un Cercueif préparé pour cet effet & enterré sans cérémonie dans le Cimetière bublic.

Le Prince Delboruki prit occasion de la demarche de ces Mécontens pour faire rester encore quelque tems les Moscovites dans le Royaume, quoiqu'il eut été stipule par le Traité de Pacification que ces Froupes sortiroient après la conclusion & la fignature du même Traité! Comme leur séjour dans le Royaume étoit fort à charge à la Nation; on fut obligé de s'adreffer plusieurs fois au Czar .

Czar, asin qu'il donnât les ordres Augusta, pour leur départ. Ensin après bien des retardemens, elles commencérent à se retirer; mais avec tant de lenteur, qu'à peine faisoient-elles quel-

quesois une lieuë par jour.

Cependant Auguste s'étoit rendu en Saxe, où il commençoit à jouir des avantages d'une Paix qu'il souhaitoit depuis plusieurs années, & que lui-même avoit toujours tâché de procurer à ses sujets. Sa Majesté étant à Dresde, y sit assembler le 23. Octobre les Etats de l'Electorat, pour leur notifier le changement de Religion du Prince son Fils. Voici la Déclaration qu'il leur sit, & qui fur ensuite rendue publique.

Vous serez déjà informez par la voye publique, de la raison qui m'a porté à vous appeller ici i c'est pour vous dire que le Prince mon sils s'est déclaré Catholique à Vienne, le 11, de ce mois, ayant erst qu'il ne convenois pas à un Prince de sa naissance, de cacher plus long-tems la Réligion qu'il avois émbrassée depuis 5. ans. Je lui avois laissé cès sa jeunesse, comme il étoit juste, une entièré liberté là-desses, il me manda que Dien lui avois touché le caur, et qu'il se sentois Tom. III.

### Histoire des Rois

Trederic porté à se rendre Catholique. La Réli-Autuste gion que je professe moi-même, demendoit qe je ne m'y opposasse pas, mais aussi que je fusse content de sa résolution. Or, en vous declarant ceci, je dois aussi vous faire savoir, que le changement du Prince ne doit pas vous 'allarmer, Je n'ai moimême gêné personne, en matière de Réligion, sachant bien que la Foi est un Don de Dieu, & que tous mes sujets doivent jouir de la même liberté, pour ce qui regarde leurs Consciences, que j'ai laisse au Prince mon Fils: Vous pouvez fire persuadez que ce Prince auta les memes sentimens d'équité & de modération que moi. Continuez donc à remplir les depoirs de vos Charges avec la même fidelité & la même exactitude, que vous evez fait par le passe, & soyez sars, qu'aussi bien Moi que le Prince mon Filt, vous auxons todjours la même affection pour vous, que meritent vos soins & votre zèle pour nôtre service. Dresdo, le 23. Octobre 1717.

## AUGUSTE ROL

Sa Majesté sit aussi par écrit des No-1718. tifications à peu près pareilles, aux Princes & aux autres Puissances Prorince donna encore de semblables as-Augusta, surances à ses sujets Saxons à la Diéte qui se tint à Dresde le 23. Janvier 1718.

M. Zech représenta de sa part aux E-tats assemblez, que comme depuis que Sa Majesté avoit embrassé la Religion Romaine en l'amée 1697., Elle n'avoit sait aucun changement à sa Religion Protestante é à son établissement, ses sideles sujets pouvoient être plemement persuadez, que Sa Majesté en uséroit toujours de même; é qu'il n'y avoit aucun lieu de douter, que le Primos Elestoral ne suit dans les mêmes sentimens.

Il ne se passa rien de sort important ni en Pologne ni en Saxe au commencement de l'aunée 1718. Le 3. Octobre on sit à Grodno l'ouverture de la Diéte générale, où il y eut d'abord quelques disputer au sujet de l'Election du Maréchal. Cependant les voix se réunirent en saveur du Comte Zamisza, qui sut élu en cette qualité. Dans la plupart des premieres Séances, on sit de vives representations sur la necessité qu'il y avoit de saire sortir sans délai les Troupes Moscovites, qui étoient encore dans le Royaume. Voici les points dont on convint dans cet-

 $X_2$ 

Farmante Diéte. 1. La Confirmation de Augustratout ce qui avoit été arrêté dans la Diéte de Warsovie. 2. La Convocation de la Noblesse à cheval, & une augmentation de Troupes, lorsque le Roi le trouveroit nécessaire, pour se mettre en état de désense, & pour obliger par la force les Russiens à fortir du Royaume au cas qu'ils ne voulussent pas le faire de bonne volonté; en remettant le tout à la prudence du Roi, tant par rapport au tems qu'aux moyens qu'on devoit employer pour procurer cette fortie. 2. L'établissement d'un nouvel lmpôt à cette fin, à la discretion du Roi. 4. Que quand la Diéte viendroit: à se rompre, dans le tems qu'elle reprendroit les séances fuivant la derniére prorogation, cette séparation ne donneroit aucune atteinte aux points dont on étoit convenu, dans cette Diéte; & que toures les Résolutions qui y avoient été prises, auroient la force d'une Loi perpetuelle.

Sur la fin de cette Année mourut Charles XII. Roi de Suede, âgé de trente-fix ans, cinq mois & quelques jours. Ce Prince avoit fait passer en

Nor-

Norwege dès le mois d'Octobre, un Famente Corps de dix-mille Suedois, sous les Augustr. ordres du Général Arenfeld, qui avoit pénétré dans le Pays, & qui en étoit venu deux fois aux mains avec les Danois. Sa Majesté ayant suivi quelque tems après son Général, à la tête de dix huit mille hommes, forma le siège de Fridericksball, tandis que le Prince Héréditaire de Hesse-Cassel observoit l'Ennemi avec un Corps de neuf-mille hommes. Le onzieme de Décembre, entre les huit & neuf heures du soir:, le Roi passa dans la Tranchée, pour visiter les travaux. Comme on faisoit de la Ville un tou continuel & violent, & que Sa Majesté monta sur un Gabion & s'appuya le ventre contre le Parapet, ou pour découvrir le dessein de l'Ennemi, ou par motif de bravoure & & d'intrépidité, on lui représenta le danger & on le pria de ne pas tant s'exposer; mais c'étoit l'engager à rester, & a braver le péril plus longtemps. En effet ce Prince die aux Officiers qui lui avoient fait ces remonstrances, d'aller à leurs postes, ajoutant cependant qu'il alloit descendre. Quelques minutes après, les inquiétudcs

des de ces mêmes Officiers recommen-Aveuera. çant, ils convintent qu'il faloit tirer le Roi de cet endroit par quelque Stratagème en lui demandant les ordres. ou en l'invitant à venir voir quelque. Ouvrage. L'Ingénieur Maigret, François de naissance, & avec qui le Roi étoit fort familier, se chargea de la Commission. Il le trouva au même endroit & en la même posture, toujours debout, ce qui avec l'obscurité l'empêchoit de voir qu'il fut mort. Il l'appella deux ou trois fois, Sire, & ne recevant point de reponse, il le jugea endormi. Il le tira par son juste-au-corps, & le trouvant immobile, il cria aux Officiers qui n'étoient pas loin, qu'il craignoit quelque malheureux coup. Ils accoururent avec une petite lanterne, qui leur découvrit le Roi, la main gauche gantée, appuyée sur la garde de son épée, posture qui lui étoit ordinaire quand il étoit debout & en repos. Son gand étoit ensanglanté; sa tête étoit seulement tournée en arriére par la violence du coup, qui lui avoit brilé tout l'os supérieur de la temple gauche, ensoncé dans la tête la prunelle de l'œil du même côté, fait sortir la prunelle . de

de l'œil droit presque toute dehors, & Fardant laissé un trou à mettre quatre doigts; ce qui fit juger que c'étoit une cartou-che de sauconneau; & par la situation où étoit ce Prince, on crut que le coup étoit venu d'un petit Fort, qui faisoit un seu terrible, & dont les coups portoient le plus directement à l'endroit ou le Roi sut tué.

Il ne sera pas hors de propos de tracer ici le Portrait de ce Heros. suivant l'idée que nous en donnent divers Auteurs. Ce grand Prince étoit d'une taille au dessus de la mediocre. Son corps étoit affez delié, & d'une juste proportion dans toutes. ses parties. Il avoit le nez aquilin; le visage long; le front élevé; les yeux bleus, à fleur de tête, viss & per-çans; les épaules larges; les cheveux bruns, courts & negligez On ne lui voyoit presque point de barbe. Il avoit l'air fier & majestucux; mais cette fierté étoit toujours mêlée de beaucoup de douceur. Le bas de son visage étoit souvent desiguré par un rire trop frequent, qui ne partoit que des levres. Il avoit le teint naturellement blane, mais un peu rembruni par les injures de l'air, aux- $\mathbf{X}_{\mathbf{A}}$ 

FREDERIC quelles il avoit toujours été exposé-Sa complexion naturellement robuste. s'étoit encore fortifiée par les fatigues continuelles, dans lesquelles il s'étoit endurci.

. Il avoit dans la convensation une certaine timidité qui le rendoit un peu embarassé. Souvent lorsqu'il parloit à quelcun, il relevoit le peu de cheveux qu'il avoit, avec la main droite, comme s'il les cût voulu peigner avec ses doigts entr'ouverts: ou bien il s'appuyoit sur l'épaule de celui avec qui il s'entretenoit, si c'étoit un Favori. Il avoit toujours son chapeau sous le bras, à moins qu'il ne fût à cheval.

Ses habits n'avoient rien que de fort simple. Il portoit ordinairement un Justeaucorps d'un gros drap bleu, avec des boutons de cuivre doré, les manches serrées, comme celles de la Veste, qui étoit d'un drap couleur de chamois. Quelquefois ses Culotes étoient de peau d'Elan. Par dessus son justeaucorps on lui voyoit un large ceinturon de cuir avec une longue épée ou un demi sa-. bre. Ses gans étoient aussi d'Elan ou de quelque autre peau épaisse, & couvroient

wroient les manches de son habit. Ses FREDERIE bottes étoient d'une vache molle, sans genouillères. Il ne portoit ni manchettes, ni dentelles. Sa cravate n'étoit que de crepon noir, & il ne la quittoit que deux sois la semaine en changeant de linge. On ne remarquoit pas plus d'ornement dans le harnois de son Cheval: la selle & la housse étoient de maroquin noir, de même que les chaperons des pistolets, qui étoient à l'antique; il n'y avoit ni saux sourreaux, ni croupiéres primaires.

re, ni poitrail.

Ce Prince étoit presque toujours à cheval, & retenoit souvent à côté de lui quelcun de ses Favoris, qu'il prenoit par le bras, & avec qui il s'entretenoit familiérement. Il changeoit plusieurs fois de cheval par jour, & & il n'y en avoit point de si fougueux qu'il ne pût dompter ailément. Quand on vouloit le suivre dans ses courses, il falloit être alerte & l'observer avec soin, parcequ'il ne faisoit avertir personne. Comme il étoit toujours botté & éperonné, il alloit souvent à l'Ecurie, prendre lui-même un des chevauk, qui y étoient toujours sellez pour lui. Il n'y avoit personne qui

Francis eut meilleur air que lui à cheval. Auguste. Tantôt il galopoit, tantôt-il alloit le grand trôt. Il lui arrivoit souvent de faire 40. ou 50. milles & plus, & quelquefois dans les lieux où il n'y avoit ni maisons, ni rien à manger, ni à boire. Il prenoit plaisir dans ces occasions à entendre quelques-uns de sa Troupe se plaindre de la faim & de la soif, qu'il pouvoit mieux

supporter que qui que ce fût.

Il ne se nourrissoit ordinairement que de grosses viandes: souvent on lui servoit gras & maigre, & jamais plus de sept plats. Il mangeoit vite, avec appetit, & sans aucune ceremonie. Jamais on ne l'entendoit se plaindre que quelque chose sût mal apprêté ou de mauvais gout. Il étoit rarement plus d'une demi-heure à Table. Ceux qui mangeoient avec lui n'ayant souvent qu'a moitié diné, venoient achever leur repas à la Table de M. Grot-husen, qui étoit toujours très-bien garnie. Ce second repas des personnes qui avoient mangé avec lui, le divertissoit beaucoup, & il les railloit quelquesois sur leur paresse. Rarement il parloit pendant le re-Rarement il parloit pendant le re-

### DE POLOGNE. 33,

pas, "quoiqu'il y eut toujours avec Fardenne lui trois ou quatre Generaux ou Co-Augustra. lonels. Quelques momens avant que de sortir de Table, il s'y apuyoit le poing droit fermé, &t dans ses prosondes meditations, on auroit dit qu'il rioit, tant il avoit de douceur sur le visage. Il ne prenoit pour son déjeuner que du Bieren broot, ou soupe à la bierre, après quoi il montoit a cheval. On lui servoit pour sa boisson un grand gobelet d'argent plein d'eau ou de petite biere, que l'on mettoit devant son assistement.

On ne l'a vû qu'une fois surpris par le vin, dans une grande sête où il se trouva en Pologne en 1700. n'ayant encore que dix huit ans. On prétend que dans cet état il lui échapa quelques paroles qui blessérent les oreilles de deux Dames de qualité, qui étoient à sa Table. Ce sage Prince en ayant eu connoissance le lendemain leur envoya faire des excuses, & quelques momens après il se rendit chez elles, pour leur témoigner le chagrin que lui avoit causé cet égarement. Il dit en presence de toute sa Cour, qu'il étoit indigne d'un bonnête bomme.

#### 222 HISTOIRE DES Rois

FREDERIG AVGUSTE

bomme, & à plus forte raison d'un Roi de souffrir d'être dominé par le vin. Il prit dans le moment la resolution de n'en plus boire, & tint effectivement sa parole tant qu'il vêcut. D'autres attribuent cette belle resolution à un autre sorte d'égarement. Ils prétendent que ce Prince ayant fait avec le Duc de Holstein une grande débauche, qui le porta à divers excès, comme à celui de monter avec ce Prince à cheval. nud en chemise jusqu'à la ceinture. & de courir ainsi les rues de Stockholm, il en eut tant de honte le lendemain matin, qu'il jura de ne jamais boire de vin.

Il se couchoit d'ordinaire à dix heures du soir. Quant à l'heure de son lever, personne ne pouvoit le savoir précisément, parcequ'il s'habilloit seul, & qu'on n'entroit dans sa Chambre qu'après qu'il l'avoit ouverte. Il avoit ordinairement trois épées auprès de son lit: celle qui avoit servi au Roi son Pere à la Bataille de Lunden, celle qu'il avoit lui-même portée à la Bataille de Nerva, & depuis l'Action de Bender, celle avec laquelle il s'étoit détendu en ce lieu contre les Turcs. La plûpart du tems, lorsqu'il étoit en cam-

campagne, il couchoit sur la paille, FARDERNE ayant un Carreau de drap bleu qui lui Aueusta, servoit de chevet, sans se deshabiller, ni ôter ses bottes; ou s'il les quittoit, on les mettoit près de lui avec son épée. Le Lit qu'il avoit à Bender. n'étoit ni meilleur, ni plus beau que relui du dernier de ses Domestiques. Il vouloit que le matelas fût fort dur, & il couchoit toujours sans bonnet de nuit. Quand on vouloit lui persuader d'en porter un, au moins en hiver, il repondoit : J'ai oublié à Stockholm le mien avec ma perruque, ma Robe de Chambre, mes fouliers, & mes pantousles: je ne veux point me servir de cet attirait de mollesse, que je n'y retourne.

Lorsque ce Prince étoit à Bender, ses occupations ordinaires étoient sur tout partagées entre les exercices qu'il faisoit saire à sa petite Troupe, & celui qu'il prenoit à cheval. Après souper il s'entretenoit avec ses Generaux ou Colonels. Quelquesols il se divertissoit à jouer aux Echecs avec ses Ministres & ses Officiers, ou bien il alloit se promener sur la Place. Tous les jours il alloit chez les Barons de Muller & de Feif, avec qui il regloit

Pardenic les plus importantes affaires de son Ca-Aveuszre binet. On ne voyoit sur sa Table, que des plans de Siéges, de Batailles, & d'Armées en marche, qu'il traçoit lui-même. Jusqu'à son loisir chezles Turcs il n'avoit lu que les Commentaires de Cesar & Quinte-Curce, qui étoit ion Auteur favori. Il a avoué luimême au Chevalier de Follard qu'il avoit écrit quelques réflexions sur la Guerre & sur les Campagnes depuis 1700. jusqu'à 1709.; mais que ce manuscrit avoit été perdu à la malheureuse journée de Pultowa.

> Le tems de ses prieres étoit reglé à fept-heures du matin, & à quatre heures du soir. Six Trompettes, qui ne manquoient jamais de sonner, en avertissoient ceux qui devoient s'y trouver. Rien n'étoit plus édifiant que de voir le recueillement, l'attention & la devotion de ce grand Roi. Il étoit si exact à ses exercices de piété, qu'il faisoit arrêter son Armée deux sois par jour, pour y vaquer aux heures pre-scrites, après quoi l'on continuoit la marche.

Il faisoit observer une discipline admirable parmi ses Troupes, & comme les Femmes ne font qu'amollir le courage des Soldats, il n'en vouloit Federate fouffrir aucune dans son Armée: s'il Auguste, fi en trouvoit, il les faisoit chasser honteusement. Depuis long-tems il regnoit un si grand ordre dans son Armée, que dans les divers avantages qu'elle a remportez sur les Moscovites ou sur les Polonois, les Soldats Suedoix n'osoient dépouiller les Morts, jusqu'à ce qu'ils en eussent la permisfion.

Quoiqu'il évitat la compagnie du beau Sexe, il n'étoit cependant pas infensible, comme quelques uns l'ont cru; mais sa passion pour la Gloire, étoit si violente, qu'elle étoussoit en lui tout autre sentiment. Il honoroit les Dames, & vivoit avec elles avec beaucoup de politesse. Il entendoit parler avec plaisir des amours & des intrigues de ses Officiers.

A l'égard de son caractère, il étoit Picux, Tempérant, Débonnaire, Frugal, Ennemi du Luxe, Liberal, Amateur de la Justice; chérissant le mérite dans ses ennemis mêmes, dont il récompensoit la valeur avec éclat, lorsqu'il les avoit vaincus; ferme, intrepide, suivant avec ardeur la route où il se croyoit guidé par la gloi-

## - 226 HISTOIRE DES Rais

farmere re. Il étoit d'un genie vif & pénétrant, mais qui ne laissoit pas de se fixer aisément, & qui donnoit beaucoup à la réflection. Il parloit peu, mais il parloit toujours juste, & trèsfouvent avec énergie. Il avoit les manières affables & prévenantes; il étoit d'une humeur agréable & eniouée. Ennemi de la flaterie, content de faire des choses dignes de louanges, il ne vouloit pas même être loué. Généreux & charitable, il faisoit des presens mediocres aux Grands, pour leur marquer son estime; & repandoit de grandes Liberalitez fur ceux qui avoient befoin de son secours, avant même qu'ils l'implorassent.

Le courage, & une certaine constance infléxible étoient comme la baze de ce caractére. Voici à ce sujet quelques particularitez bien remarquables. rapportées par un Auteur très-digne de .foi, \* & qui les a apprises de personnes qui avoient approché ce Prince dès fon enfance, & avoient même été ho-

norcz

Relation d'un Voyage de Hollande en Suede, par Mr. V. E. Auteur du Mijantrope.

horez de sa samiliarité. Agé à peine Fardence de six à sept ans, & se trouvant à Aveusie, Table avec saMere, il voulut donner un morceau de pain à un chien; l'avidité de cette bête, que le Prince chérissoit, la sit tomber dans une cruelle méprise; elle emporta un morceau de chair de la main de son Maitre ; la playe faigna beaucoup, mais ce jeune Héros, sans pousser un cris, fans faire semblant de rien, l'enveloppa de la serviette. La Reine voyant qu'il ne mangeoit pas, eut beau lui en demander la cause, il se contenta de dire qu'il n'avoit pas faim. On le crut malade, on redoubla les questions. Tout fut inutile quoique cet enfant Royal devine pale, à force de perdre du fang ; un Officier qui le fervoit s'en apperçut à la fin ; sans ce bonheur il seroit mort platot que découvrir l'accident, qui venoit de lui arriver. Voici un autre fait qui marque quelle étoit déjà l'humeur belliqueuse de ce Prince dans sa tendre enfance.

Thavoir la perite verole, & parbisfoit dangereulement malade; un jour qu'il; se demenait fort dans son lit, un de ses Gentils-hommes, qui le veilloit. Tome III.

FREDERIC Voulut l'empêcher de se découvrir à mais dans le tems qu'il y étoit occupé, & qu'il tachoit de persuader au Princé, d'avoir soin de sa propre santé; il en reçût un soufflet des mieux appliquez; c'étoit l'effet d'une sièvre chaude; mais le Gentil homme, qui ne savoit pas cette circonstance, en fut fort mortifié. Voyant quelque tems après le Prince plus calme, il lui demanda, par quelle de ses actions, il pouvoit avoir mérité sa disgrace? Vous? lui répondit le malade, vous vous trompez, je ne suis nullement en colère contre vous : cependant, répliqua le Gentil-homme. Vôtre Altesse vient de me donner un fouflet de toutes ses forces; cela ne se peut pas, lui dit le Prince; si fait, repried un moment après, cela n'est pas impossible; j'en suis bien faché, mais: je:revois que j'étois à la tête de l'Armée Impériale en Hongrie, que je combattois ces rebelles, & que d'un coup de sabre j'emportois la tête à un de leurs Chefs.

1719.

Dans la trifte situation où se trouva la Suede après la mort du Roi, il ne lui restoit guère d'autre parti à prendre due celui d'acheter la paix aux

.. con-

bonditions les moins onéreuses qu'elle fammaie pourroit obtenir. Aussi la Princesse Ausurra, Ulrique - Eleonore, qui avoit déjà pris possession du Trône en vertu de son droit héréditaire, ne balança-t-elle pas à accepter les offres que le Roi d'Aneleterre lui fit faire de sa médiation, pour terminer les differends qui subfistoient entre la Cour de Suede & les Alliez d'Hanover. Elle donna aussi les mains au double Traité, qui fut conclu préliminairement. l'un entre la Cour de Suede & celle de la Grande Bretagne, & l'autre entre Sa Majesté Suedoise & le Roi d'Angleterre comme Electeur d'Hanover. Quant au Czar. il sembloit vouloir imposer des conditions arbitraires à la Suede; & sur le refus qui fut fait d'acquiescer aux propositions qu'il faisoit, il recommença ses hostilitez:

Le Roi de Pologne étoit trop sensible aux malheurs d'une si longue Guerre, pour n'être pas disposé à la finir entiérement. Ce fut le Général Poniatowski qui menagea cette reconciliation, dont voici les Articles préliminaires: Le I. contenoit un engagement réciproque pour une suspension d'Armes, afin de parvenir ensui-

FREDERIC te à une folide Paix. Par le II. Leurs Majestez Polonoise & Suédoise devoient renoncer reciproquement à toutes fortes de prétentions; à condition néanmoins, que si la Suede étoit obligée de ceder une partie des siennes, Elle ne s'opoleroit pas à ce que le Roi de Pologne tâchât d'en obtenir une partie. Et comme Sa Majesté Polonoise, pliquoit de tout son pouvoir à conservation de la Liberté du Royaume de Pologne & du grand Duché de Lithuanie, la Reine de Suede qui avoit le même interêt devoit s'engager par le III. Article d'y contribuer de son Côté, & cela contre tous ceux qui voudroient y porter quelque ateinte. Pour cer effer, on proposoit à S. M. Suédoise par le IV. de ne reconnoitre d'autre Roi de Pologne, qu'Auguste II. Electeur de Saxe, & après son de cès œlui que la République auroit élu legitimement, & de ne plus sourci nir, le: Comte Stanislas Leczinsky con tre S. M. Polonoise, qui par generosité, s'engageoit aussi de ne plus s'opoter, à ce que la République pourvuz à la subsistance de ce Prince. Par le V. Leurs Majestez devoient s'engager de s'en tenir aux susdites conditions, foit

soit que les autres Ennemis de la Suede Farderic fissent leur Paix, ou non avec cette Couronne; & l'on prometoit de garder le secret, jusqu'à ce qu'il en fût autrement convenu, afin que les troubles du Nord en fussent d'autant plûtôt terminez.

Ces propositions ayant été presentées à la Reine, S. M. après les avoir communiquées au Conseil, y répondit par les points suivans. Qu'Elle consentoit purement & simplement aux deux premiers Articles, Que pour faire connoitre sa sincerité à renouveller la bonne intelligence entre les deux Couronnes, Elle promettoit & s'engageoit de reconnoitre S. M. le Roi Auguste II. & après son decès celui qui auroit été legitimement élu par les Etats de la République, comme aussi de ne plus soutenir le Roi Stanislas. Qu'elle touhaitoit que S. M. Polonoile, en consideration de S. M. la Reine de Suede, s'engageât de ne point s'oposer,, à ce que le Roi Stanislas sa vie durant, retint le nom & les honneurs de Roi; mais sans pouvoir porter les Armes ni le titre de Pologne, & que tous ses biens Hereditaires lui fussent entierement rendus;

## . 342 HISTOIRE DES ROIS

BREDERIE Que de plus S. M. le Roi Auguste fit en sorte que le Roi Stanislas fût pourvû d'une subsistance convenable, & que pour cette fin il lui fût donné une fois pour toutes un Million d'écus: Que le Roi Auguste accordat aussi une Amnistie généralé à tous œux qui avoient suivi le parti du Roi Stanislas, & leur fit restituer les Terres, biens & charges qu'ils avoient ci-devant polsedez. Que comme la liberté du Royaume de Pologne & du grand Duché de Lithumie interessoit également les deux Puissances, leurs Majestez s'engageroient mutuellement de contribuer de tout leur pouvoir contre qui que ce fût, au maintien de la dite Liberté. Que leurs Majestez s'en tiendroient aux susdites conditions, soit que les autres Puissances fissent leur Paix où non avec la Suede. Qu'en attendant, le secret seroit gardé, jusqu'a ce qu'il en fût autrément convenu, & que leurs Majéstez contribueroient de tout leur pourvoir à faire finir les troubles du Nord. Que néanmoins comme il n'y avoit pas d'aparence que ces trou-bles pussent être terminez, sans qu'on cût reduit la trop grande Puissance du Czar à des justes bornes, & que cette Puis-

Puissance étoit aussi préjudiciable à la Famme Pologne qu'à la Suede, seurs Majestez Aucusza. concerteroient des mesures convenables à cette fin aussi bien que les autres Puissances qui y étoient interessées. Que S. M. Polonoise devoit aussi prometre d'employer tout son pouvoir, pour engager la République à entrer dans les susdites mesures, leurs Majestez se reservant d'en convenir plus particuliérement par une étroite AIliance qui seroit conclue pour la sûreté & l'avantage des deux Royaumes, immediatement après ou en même tems que les deux Partis auroient signé cette convention. Enfin, que le Traité d'Oliva seroit confirmé en tous ses points dans le Traité solemnel qui se devoit faire.

Le 30. Decembre de cette même Année 1719. on fit à Warfovie l'ouverture de la Diéte générale, où il y eut un très-grand nombre de personnes de distinction. Voici ce qui s'y passa de plus remarquable.

Dans quelques-unes des premieres Séances il y eut de grandes divisions, à l'occasion du Traité conclu avec la Cour de Vienne, des Negociations avec le Czar, & divers autres articles

1720

im-

#### Histoire des Rois

Barrer importans. Le point qui causa le wourz moins de divisions fut celui de la Religion. La plûpart des Nonces étoient d'avis d'exclure de la Diéte, & de tous les emplois lucratifs, & honoraires tous les Reformez. Ils vouloient aussi congédier tous les Officiers étrangers, qui professoient cette Religion. On demandoit encore que la Charge de Velt Marechal, conferée au Comte de Flemming, fût supprimée; mais le Roi qui s'intéressoit beaucoup dans l'afaire de son Général, fit representer aux Nonces, que leur opposition ne pouyoit que cauler de la méfiance entre Sa Majesté & les Etats, au grand préjudice du Royaume.

On lut dans la Chambre des Députez les Instructions du Palatin de Mazovie, qui étoit allé à Petersbourg, en qualité d'Ambassadeur du Roi & de la République. Ce Ministre étoit chargé entre autres choses, de demander à Sa Majesté Czarienne le dédommagement de ce que plusieurs Provinces avoient souffert, par les Contributions & enlevemens des Bestiaux, ou d'autres exactions, dont elle avoit ordonné qu'on fit des informations pour pumir les Officiers qui avoient fait ou

souffert ces desordres. Il devoit aussi Fardente representer que la République avoit Aveussel poussé aussi loin la patience qu'il étoit possible, se contentant de lui en faire porter ses plaintes, quoique la Nobleste eut proposé souvent de monter à Cheval pour se délivrer de pareilles vexations: qu'ainsi le Prince Dolborowki n'avoit pas sujet de se plaindre des Lettres dont il avoit parlé; mais que la République pouvoit avec plus de raison se plaindre de celles qu'il avoit fait distribuer aux Senateurs & aux Monces, qui tendoient à semer de la division entre le Roi, le Senat. & la Nobiesse. Il y eut plusieurs Conférences entre le Prince Dolborowki, Ambassadeur du Czar & les Députez nommez par l'Assemblée de la Noblesse, avec l'approbation du Roi & du Senat, pour écouter les propositions de ce Ministre, qui leur témoigna que le Czar son Maitre étoit trèsdisposé à entretenir l'union & la bonne intelligence avec la Pologne; mais qu'il desiroit fort de sayoir, si les Lettres qui lui avoient été écrites en réponies aux siennes, devoient être regardées comme aprouvées par le Corps de la République, puis qu'elles étoient con-

FREDERIC CONQUES en des termes qui pouvoient Ausverr. être interpretez, comme une Déclaration de guerre; 2. & si le Traité conclu à Vienne entre l'Empereur & le Roi de Pologne avoit été fait du Consentement de la République. Il demanda ensuite que la Ville de Dantzig fut obligée d'éxécuter le Traité fait avec la Regence, par lequel elle s'étoit engagée d'armer un certain nombre de Frégates, pour les joindre aux

forces Navales du Czar.

Les Députez répondirent sur la premiére question: Qu'il étoit de notorieté publique, qu'en même tems qu'on jugea à propos de ne pas continuer la dernière Diéte de Grodno, mais de remettre les Déliberations à celle qui se tenoit alors, il avoit été résolu que le Roi, le Primat au nom des Senateurs, & le Maréchal des Nonces, au nom de la Noblesse, écriroient au Czar, comme ils avoient fait: Que ces Lettres ne contenoient rien qui pût avoir le sens d'une Déclaration de Guerre; mais seulement une Rémontrance nécessaire, que si les Moscovites continuoient à demeurer dans le Royaume, nonobstant les promesses réiterées plusieurs sois d'en sortir,

la République seroit obligée de pren-FAEDERIE dre des mesures convenables pour prévenir la ruine entière de plusieurs Provinces: Qu'elle avoit dû proteger la la Ville de Dantzig, dont le Czar avoit exigé de grandes Contributions: Et qu'elle ne s'étoit pas expliquée autrement sur les affaires de Courlande, qu'en representant l'ancien droit de la Couronne, & temoignant qu'elle vouloit le maintenir. On répondit à la seconde question; Que la République n'avoit aucune connoissance du Traité conclu à Vienne, puisqu'elle avoit demandé qu'il lui fût communiqué; mais que comme il avoit été fait depuis la Diéte de Grodno, où il n'en avoit pas été parlé, elle ne pouvoit y avoir part : Que si le Roi comme Electeur de Saxe, avoit fait un Traité particulier, il étoit en droit de le faire sans en rendre compte à la République. A l'égard de la demande du Prince par raport à la Ville de Dantzig, on répondit : Que les Rois de Pologne l'avoient laissée dans une pleine & entiére jouissance de ses Libertez & Privileges: Que comme la République n'entretenoit pas d'Armées Navales, elle n'avoit jamais exigé de ses sujets des Villes Maritimes, qu'ils

RREPERIE qu'ils armassent des Vaisseaux, & Aveurs, qu'ainsi elle ne pouvoit ordonner aux Bourgeois de Dantzig, qu'ils fissent un armement pour le Czar: Que si cela étoit porté par un Traité particulier avec la Ville, on avoit déjà fait de grandes difficultez sur cet article. qu'il faudroit examiner. Enfin après plusieurs déductions des Griefs reciproques, les Députez déclarérent au Prince: que la République étoit dans l'intention de profiter des dispositions que la Reine de Suede témoignoit pour la Paix; Sa Majesté Suedoile ayant déjà fait à ce sujet des démarches réclles envers le Roi de Pologne; Que la République invitoit le Czar à conclure aussi la Paix en même tems qu'elle, ou à la dégager de son Alliance; offrant en ce cas sa Médiation, & assurant Sa Majesté Czarienne, qu'elle défiroit de maintenir la Paix avec Sa Majesté quelque chose qui arrivât.

Le Palatin de Mazovie arriva à Petershourg le 4. Mars, & fit son entrée publique 'le z. du même Mois. Le z. il eut Audience de sa Majesté Czarienne, & lui addressa le discours suivant.

Très Sérénissime,& très-Puissant Grand Seigneur, Czar, & Autorateur de toute

la Russie; Le très-Sérénissime & très Fardence Puissant Grand Seigneur, Roi de Po-Augusta, logne, grand Duc de Lithuanie, & la Republique, m'ont envoyé vers Vôtre Majesté Czarienne, en qualité de leur grand Ambassadeur & Plenipotentiaire, dans l'unique vae de représenter & déelarer à V. M. Cz:, l'inviolable amitié de S M. & de la République, qui n'a jamais été rompue en aucune manière contraire aux Alliances conclues; & de la feliciter en même tents de tant de Victoires qu'Elle à remportées sur nôtre ennemi commun, & dont la puissante main Divine a st fort orné V. M. Cz., que tous les peuples admireront, & liront avec admiration, jusques dans les fiécles à venir, cette gloire immortelle de V. M. Cz:

Il seroit glorieux aux Monarques, qui l'attaquent, de faire une guerre victorieufe, de mettre en même tems en Mer, une aussi puissante Flote avec tant de dépenfes, de bâtir des Forteresses, des Ports de Mer & des Villes, ainst que fait V.
M. Cz.; ce qui est une marque évidente de la bénédiction divine envers V. M. Cz.
Cependant, S. M. Royale & la République espérent que V. M. Cz. se souvenant de leur bonne intention & de leur sonne intention & de leur

# 350 Histoine Des Rois

FREDERIC soin, pour entretenir les Liaisons commu-Auguste nes, satisfere de son côté aux Allianees concluës, par où V. M. Cz. augmentera de plus en plus sa gloire immortelle, en rendant justice à ses sidèles Alliez:

Quant à moi, je m'essime fort beureux, de ce que Dieu m'a permi de parottre devant le Trône de V. M. Cz.,

avec mon ancienne vénération.

Ce Ministre étant entré en conference avec ceux de sa Majesté Czarienne, ceux-ci lui répondirent que le Czar leur Maitre ne pouvoit renoncer à ses prétentions sur la Courlande, qu'il ne pouvoit ceder la Livonie à la République, qu'il falloit que la Ville de Dantzic éxécutât la Convention qu'elle avoit saite avec les Generaux Russiens, & ensin que le Conseil des Finances examineroit en quoi consistoit ce que sa Majesté Czarienne devoit à la République, ou la République à sa Majesté Czarienne.

Le 14. Juillet l'Ambassadeur eur son Audience de congé du Czar, & fit devant son Trone le discours sui-

vant.

Sérénissime, très-Puissant, & Grand Seigneur Czar, & seul Dominateur de toute la Russie.

L'Am-

L'Ambassadeur Plenipotentiaire du Sé-Farduic renissime, très-Puissant, & très-grand Aveusti, Prince, Auguste Roi de Pologne, & de la République, est obligé d'avouer, que qui voit Vôtre Majeste Cz., voit tout. Tout le Monde, Sire, regarde quec admiration les merveilles de vôtre Regne; & la Posterité aura peine à les croire. Vêtre Majesté est également grande dans ses entreprises pour la Guerre, & dans le Gouvernement Politique. L'on doit admirer d'un côté ses Armes invincibles, la construction des puissantes Flotes, & de tant de Forteresses; & de l'autre ses Reglemens Politiques, la fondation des Villes, des Palais, & de tant d'édifices magnifiques. Nous en Sommes les témoins oculaires, & nous ne manquerons pas de raconter ces merveilles dans notre Patrie. Le Roi écoutera notre raport avec d'autant plus de satisfaction que nous nous en retournons evec l'espérance, que V. Majesté s'attachera todjours à ce qu'elle est obligée par les Traitez. Au surplus, nous n'oublierons, jamais les graces que vous nous avez temoignées, mais nous en conserverons une éternelle reconnoissance.

Il ne fut pas possible de regler aucun article dans la Diéte générale, dont

## 352 HISTOIRE DES Rois

PREDERIC

dont on fit l'ouverture sur la fin du mois de Septembre. Les uns vou-loient élire un Maréchal, tandis que les autres s'y opposoient avec la dernière vigueur. Ces dernières demandoient qu'on ôtât auparavant le commandement des Troupes étrangéres au Velt-Maréchal Comte de Flemming, & qu'on le restituât aux grands Generaux.

Avant que les Nonces se fussent separez, il arriva un accident imprévu qui leur donna beaucoup d'occupation. Depuis la mort du Prince Radzivil, Grand Chancelier de Lithuanie, regnoit une grande mésintelligence entre les Princes Wiesnowiski & Czartoriski; parce que le premier avoit été honoré du Grand Sceau, à l'exclusion du dernier qui y prétendoit. Un Domestique du Prince Wienowiski avant été chassé de son service, rechercha & obtint la protection du Prince Czartoriski, à qui il revela beaucoup dè secrets de Famille. & somenta par là un feu qui couvoit sous là cendre. Le Prince Wiesnowiski en porta plusieurs fois ses plaintes at Prince Czartoriski. lui demandant de ne plus protegér ce Domekique; mais ce dernier Prince

au lieu d'y satisfaire, procura au Do-Fredurie mestique une Charge dépendante de la Starostie d'où il avoit été chassé. Wiesnowiski outré de ce refus entra dans la maison de Czartoriski, ensonça le Cabinet de ce Prince le sabre à la main, & ne trouvant ni le Prince ni le Domestique, mais seulement le Secretaire, lui déchargea un coup de Sabre.

Le Prince Czartoriski porta ses plaintes à la Diéte, & demanda qu'on lui rendît justice selon les Loix, qui sont très-severes en Pologne contre les infultes qui le font dans la maison d'autrui. Le Fils & les Parens du Prince Czartoriski, qui étoient Nonces à la Diéte, ne negligérent rien pour pousser cette afaire. D'un autre côté les Evêques se donnérent beaucoup de mouvemens pour l'accommoder, afin de prévénir les suites fâcheuses qui auroient pû en resulter. Enfin le Roi ayant bien voulu interposer son autorité, ces deux Seigneurs s'embrassérent, en presence de sa Majesté & de toute la Cour.

Sur la fin de cette Année le Roi alla faire un tour en Saxe, & arriva à Dresde le 21. Decembre, accompagnée 111. Z pagné

Frances pagné du Comto de Wirzerhum & de Aveurze. quelques autres Seigneurs. Comme il devoit affister au grand Conseil qui devoit se tenir à Warsovie, il envoya pour cet effet des Lettres Circulaires aux Senateurs, concues en ces termes.

1721.

" Quoique l'interêt de nos Pays "Hereditaires nous ait obligez de , nous absenter quelque tems du Royaume dont Dieu nous a confié le n foin, nous n'avons pourtant pas né-" glige d'y veiller pendant notre ab-, fence, & nous fommes fans ceffe ,, occupez à procurer le bien public; » & afin de pouvoir d'autant plus 22 contribuer au foulagement de la Pa-, trie par une convocation du Conseil des, Senateurs, nous avons resolu conformément à la Declaration donnée à notre départ de retourner à " Warsovie avant la fin de ce Mois ,, (de Mars) defirant que vous nous , y trouviez aussi, à cause de l'estime que nous avons pour vous: &c " comme Nous avons dessein de prendre, conjointement avec vous, , des mesures efficaces par raport " à la situation presente des affai-,, res, & aux suites qui pourroiena as ca

,, en refulter, Nous nous affurons raiseaux, que vous ne tarderez pas de vous y August 3

, rendre, pour affifter &c. Donné à

Dresde le 6 Mars 1721:

Sa Majesté Polonoise fut de retour à Warlovie le 2. Avril. & assista an Grand Conseil. dont on fit l'ouverture le 17. May. Voici les resolutions que l'on prit dans cette Assemblée. I. Que le Regent de la Couronne seroit envoyé en Ambassade auprès du Czar, & le Staroste Tuerapski à la Porte Ottomane; & que les Eveques & Palatins de Cracovie & de Mazovie dresseroient leurs instructions. II. Oue les differents survenus au sujet de l'Administration des biens d'Offrow seroient examinez dans la prochaine Diére. III. Que l'on accorderoit 30. mille florms pour reparer la Forteresse de Caminiee IV. Que le Trésorier de la Couronne auroit soin de faire réparer le Château de Warsevie. V. Que les Propositions saites de la part de l'Empereur seroient communiquées aux Palatins & Nonces dans la prochaine Diére. VI. Que les Tribunaux qui se tenoient à Cammiec seroient transportez dans une autre place. VII. Que les Proprietaires des Terres situées le long de la Z 2 Ri-

FREDERIC AUGUSTE Riviere de Sau seroient obligez de la faire n'étoyer, pour la rendre plus navigable. VIII. Que l'on écriroit à la Regence de Prusse, pour l'engager à faire rouvrir l'Eglise Catholique Romaine, qu'elle avoit fait fermer dans l'Evêché de Culm.

Depuis quelque tems les Turcs faisoient des preparatifs de Guerre, & assembloient des Troupes du côté de la Forteresse de Choczim. Il se tint à ce sujet une Conference à Caminiec entre les Commissaires de la République, & ceux de la Porte Ottoma-L'Aga Ali, Deputé du Bacha Commandant de Choczim, déclara au Palatin de Podolie envoié pour lui demander raison de leur armement, que la République de Pologne ne devoit prendre aucun ombrage des Fortifications, que la Porte avoit fait faire à Choczim: les Turcs n'ayant, disoit-il, d'autre dessein que de s'oposer aux courses des Tartares dans le Royaume & de maintenir la tranquilité dans le pays. Le Palatin de Podolie ne se rendit point à ces raisons: il répondit que les Turcs en fortifiant Choczim avoient agi directement contre les principaux Articles du Traité de Carlowitz .

witz, suivant lesquels, les Tures ne Fardunie devoient point avoir de Places fortes dans la Moldavie, que les Troupes qu'ils faisoient assembler tous les jours le long du Niester, & les Magazins considerables qu'ils avoient formez, n'étoient pas une preuve de bonne intelligence: que les affaires particulieres qu'ils avoient eu à demêler avec quelques Gentilshommes du Palatinat de Braclaw étoient de la nature de celles qui se doivent decider dans la Diéte Générale & qu'elles n'étoient pas assez considerables pour faire venir un si grand nombre de troupes. L'Aga ne repondit que foiblement à ces reproches & partit fur le champ pour Choczim, afin d'y rendre compte au Bacha du resultat de la Conférence. Cette conduite fit prendre à la Cour la resolution d'envoyer un Ministre à Constantinople & en attendant la reponce du Grand Seigneur, on ordonna de tenir l'Armée de la Couronne en état de marcher au premier ordre; de poster des Troupes sur les frontieres de Turquie, & de pourvoir Caminiec de tout ce qui étoit nécessaire pour une longue défense, en cas de besoin.

Parderic Auguste.

Cependant on entendoit tous les jours de nouvelles plaintes des grands desordres, que les Turcs commettoient fur les frontieres. Ils obligeoient tous les Villages aux environs de Choczim de fournir un grand nombre de Travailleurs, pour augmenter les fortifications de cette Place. Les Habitans de la Campagne, pour mettre à couvert leurs meilleurs effets, les portoient dans les Villes voisines. & cachoient leurs Beskiaux dans les Forêts. On fut obligé de fournir des armes & des munitions à quelques centaines de Paysans, pour les mettre en etat de défense contre ces Infideles: & le Grand Général de la Couronne fit camper quelques Regimens de Dragons sous le Canon de Caminiec, pour veiller aux mouvemens qu'ils pourroient faire.

Le Primat du Royaume mourut cette même année le 3. Aout, dans son Château de Scuirniewitz. Dès que l'Evêque d'Ermeland cut apris cette mort, il dépêcha un Exprès au Roi qui étoit alors en Saxe, pour lui en donner avis, & pour solliciter cette importante Place. L'Eveque de Plosko sit aussi la même chose.

#### DE POLOGNE 359

Le Roi ne disposa de cette Charge Faminaque sur la fin de l'année suivante en Augusta, faveur de l'Evêque de Warmie. Voici en propres termes ce que Sa Majesté lui dit à cette occasion.

Monssenr l'Evêque de Warmie; Je vous declare Primat du Royaume. Il y a long tems que je vous ai destiné cette Dignité; mais plusseurs raisons m'en ont sais differer la déclaration. Je suis persuade que vous aurez soin de la Patrie, trè je ne veux pas que vous fassez rien pour moi qui sois injuste & contre les Loix.

Ce Prelat repondit, qu'il remercioit très-humblement Sa Majesté de la grace qu'elle lui faisoit; & que par tes fideles services, il confondroit ceux qui avoient voulu donner à Sa Majesté de mauvaises impressions de sa Personne.

Auguste étoit encore en Save, lorsque le Consistoire générale de cet Electorat donna sa Déclaration, touchant le Projet de Réunion. Cette Déclaration se sit le 23. Fevrier de l'Année 1722.; mais elle ne sut rendue publique que quelque tems après. Elle portoit en substance: Que l'avis dudit Consistoire étoit, que le Projet Z 4 de 1722.

Frederic de Conclusion, pour en venir à une Avec str. plus étroite Réunion entre les Protestans, devoit être régardé comme superflu, puisque le deux Partis se trouvoient déjà unis à l'égard de leurs interêts exterieurs par les Traitez de Westphalie & autres Traitez de Paix. & par conséquent engagez de s'assister l'un l'autre en cas de besoin, pour maintenir leurs interets communs! Que ce seroit trop avancer que de dire que les deux Partis se reconnoissoient. de la Confession d'Augsbourg, puisqu'une partie étoit attachée à la confession non alterée, & que l'autre suivoit celle qui est changée, d'autant que les Reformez se declaroient non seulement en faveur des Confessions Lutherienne & Françoise; mais admettoient aussi le Catechisme de Heidelberg & le Synode de Dordregt; Qu'ainsi, le dit Consistoire ne pouvoit pas les envilager comme n'ayant qu'une même Regle de Foi & de Mœurs: savoir la Sainte Ecriture, puisque les Reformez expliquoient diverses paroles claires de la dite Ecriture contre leur vrai sens : Que de s'abstenir de toute Controverse c'étoit aussi matiere à reflexion: Qu'ils ne pouvoient pas non

#### DE POLOGNE. 361

non plus donner le Nom d'Evangeli-Farmente ques aux Reformez tant qu'on ne se-Aveustz, roit pas d'accord avec eux touchant les points de doctrine: Que quand aux invectives & aux calomnies qui se disoient en Chaire, on pouvoit les abolir; mais qu'on ne renonceroit iamais à la distinction des noms de Religion, non plus qu'aux exhortations de se donner de garde de l'Erreur. Que les Livres Simboliques reçus avec serment, devoient aussi garder toutes leur force. Que la confiscation des Ecrits de Neumeister, & autres pareils Ecrits se pouvoit bien faire à condition qu'on procedât de la même maniere à l'égard de ceux des Reformez contre les Lutheriens & qu'on leur imposât pareillement filence. Le Consistoire declara enfin, qu'il ne donneroit jamais les mains au Projet en question, à moins qu'on ne le redressat sur ce Plan-ci, & qu'il étoit d'avis qu'on nommât des Politiques & des Théologiens éclairez & pacifiques, pour examiner de quelle manière on pourroit procurer la Réunion tant desirée.

Cependant le Roi après avoir fait un long sejour en Saxe, se rendit à Z 5 War-

#### 262 Histoire des Rois

Parrezaie Warfovie, où il arriva le 8. Juillet ac-Aveveza compagné des Comtes de Lagnasco & de Vicedom, & du Baron de Rakenitz. Sa Majesté envoya, peu de tems après son arrivée des Lettres circulaires. pour convoquer les Diétes particuliéres, qui devoient précéder la Diéte générale. Les Principaux Articles fur lesquels on y devoit délibérer étoient. 1. La sureté tant du dehors que du dedans du Royaume. 2. La Paix avec la Couronne de Suede. 2. La prétention du Czar au titre d'Empereur de toute la Russie. 4. La prétention de la Couronne de Pologne sur le Duché de Livonie. 5. Ses Droits sur la Courlande. 6 Les differends entre la Pologne & le Roi de Prusse.

Sa Majesté n'eur pas lieu d'être fort contente lorsqu'Elle apprit le mauvais succès de la plûpart des petites Diétes. Les choses allérent si loin, dans celles de Lublin, de Crakevie & de quelques autres Villes, que la Noblesse tira l'épée & pensa à en venir aux mains.

Une nouvelle qui fut plus agréable à ce Prince fut celle qu'il reçut de Dresde, de l'heureuse délivrance de la Princesse Royale, qui étoit accouchée d'un Prince le 5. Septem-

# DE POLOGNE. 363

bre. Sa Majesté regala à cette occa-Farpane fion les Grands & les Ministres étran-Aveuste, gers à Ujasdow; & le Prince Lubomirski fut dépêché en Saxe, pour com-

plimenter L.A.R. fur ce sujet.

L'Assemblée générale dont on fit l'ouverture le 5. Octobre, n'eut pas un meilleur succès que les petites Diétes qui l'avoient précédées. il y eut quelques disputes au sujet de l'élection du Maréchal; mais enfin les suffrages unanimes se réunirent en faveur de M. Osolinski. Les Nonces Saidzinski & Czerminski s'étant trouvez à l'Assemblée que le Roi donne tous les Dimanches & les Jeudi, entrérent en contestation sur l'afaire des Généraux, prirent là-dessus querelle & s'appellérent en duel pour le lendemain. Ils se battirent en esset à coup, de Sabre, près d'Ujasdow, Maison de Campagne du Roi, & se blessérent l'un l'autre. Comme les querelles qui commencent en presence du Roi, sont des Crimes capitaux, ce Duel causa beaucoup d'embaras à quelques-unes desSessions, qui se tinrent peu de tems après. Plusieurs Nonces furent d'avis d'implorer la clemence du Roi en faveur de ces deux Nonces: mais le Maréchal

PREDERIE Chal fit connoitre qu'il ne convenoit nullement à la Chambre d'interceder auprès du Roi en cette occasion, parce qu'elle étoit censée être Juge de leur cause. Il dit qu'on pouvoit se conformer à ce qui avoit été pratiqué en pareil cas sous le Regne précedent: Que le Senat s'étoit interpolé auprès du Roi Jean, pour obtenir le pardon d'un Coupable; & que le Prince l'avant accordé l'avoit fait savoir à la Chambre des Nonces par des Députez du Senat. La plûpart des Nonces passérent à cet avis; mais d'autres, & particuliérement le Nonce Grabowski. voulurent qu'on procedât préalablement au Jugement du Crime, sauf à recourir ensuite à la Clémence. Cependant l'Evêque de Cujavie, à la tête de quelques Senateurs, interceda auprès du Roi en faveur de ces deux Nonces, & implora la Clémence de Sa Majesté. Le Grand Chancelier repondit au nom du Roi, que Sa Majesté vouloit bien faire grace à ces deux Nonces à la consideration du Senat; mais qu'Elle les avertissoit en même tems, que l'esperance de l'impunité ne devoit pas en enhardir d'autres à commettre de pareils crimes. Le Maréchal

# DE POLOGNE. 365

chal declara aussi au nom de l'Assem-Fardenie blée, que l'exemple que Sa Majesté Aveustr. leur avoit donné de Sa Clémence, les engageoit à se conformer aux intentions de leur suprême Dispensateur des Loix; mais que l'Assemblée éxigeoit de sesdits Confréres, qu'après avoir été guéris de leurs blessures, ils eussent à demander eux-mêmes pardon au Roi, aussi bien qu'au Corps du Senat & à la Chambre des Nonces, & à faire des excuses au Grand Maréchal de la Couronne, dont la Magistrature avoit été offensée par la violation de la sûreté publique, du maintien de laquelle la République l'avoit réndu dépositaire pendant les Diétes & dans les Lieux de Résidence de ses Rois. Nonce Strabowski qui avoit insisté leplus fortement de tous, à ce qu'il fût procedé à leur Jugement, en demanda excuse, alleguant, qu'il ne l'avoit point fait dans la vuë de causer leur ruine, mais par le principe d'un tendre attachement d'un fidelle sujet pour fon Roi, & d'une observation exacte des Loix; & qu'il esperoit que cette demarche ne lui attireroit point lindignation d'aucun des Membres de l'Asfemblée.

### 366 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC Aveustil

Le Commandement des Troupesétrangéres, étoit la principale cause des dessensions qui regnoient dans cette Assemblée. Le Roi qui aimoit la paix, confentit que cette charge fût ôtée au Comte de Flemming, à condition que les deux Grands Généraux en fusient aussi exclus, & qu'elle sut conferée à quelque autre Seigneur Polenois, d'un rang & d'un merite diftingué. Les deux Grands Généraux fe plaignirent à cette occasion, du peu de confiance que le Roi témoignoir avoir en eux. Sur quoi S. M. de-manda pour quel sujet on avoit arrêté le Grand Général dans la derniere Confédération. Les deux Principaux Prétendans au Commendement des Troupes Etrangeres, étoient le Comte de Denhof, & le Général Poniatowski. Ils avoient Papprobation du Roi: mais les deux Grands Généraux s'y oppolérent avec force. Il est certain que le Comte de Flemming étoit disposé à se démettre de son Commendement, comme il fit dans la suite, à certaines conditions qui étoient approuvées par le Roi, par le Senat, & par les Grands Généraux, les plus intéressez dans cette affaire. Mais la Cham-

# DE POLOGNE. 367

Chambre des Nonces fit de si grandes Faretait difficultez fur ce Projet, prétendant Augusta qué la décision lui en apartenoit uniquement, que tous les jours l'Activité de la Diéte se trouvoit interrompuë, tantôt sur un prétexte, tantôt sur un autre. Cependant le terme de 6. semaines, prescrit par les Loix pour la fin de les delibérations, étoit sur le point d'expirer. Le Comte de Flemming se démit alors du Commendement: ce qui sembloit devoir procurer une heureuse issue à la Diéte. Mais les esprits se trouvérent si fort aigris & animez par quelques Ministres Etrangers, que le Maréchal voyant qu'on ne pouvoit ou ne vouloit pas s'accorder, fut obligé de congedier le 16. la Chambre des Nonces, & de mettre fin à la Diéte.

Dans le Conséil des Sanateurs qui s'assembla le 23. Novembre, on délibera principalement sur les quatre Points suivans. 1. Sur les moyens de maintenir la sureté interne, contre toutes sortes de machinations, tant publiques & clandestines. 2. Sur le tems à sixer pour les Diétines de Rélation, où les Nonces sont raport à leurs Provinces, de quelle manière ils

#### 268 HISTOIRE DES Rois

Farment se sont acquitez de leurs instructions. 2. Sur l'utilité & la nécessité de mettre les Frontières en état de désense, de même que la Forterelle de Kaminiec & autres en Ukraine, de réparer & de pourvoir du nécessaire les Arsenaux de Crakovie & de Leapold, en y faisant transporter l'Artisserie de la Couronne, dispersée par-ci par-là, & de trouver les moyens de subvenir à la ruine totale du Commerce délabré dans les Villes de Cracovie, de Leopold, & d'Elbing. 4. de quelle manière on feroit la Paix avec la Suede.

1723.

Après que le Roi eut envoyé à tous les Palatinats des Lettres Circulaires, par lesquelles il leur marquoit que des raisons très-importantes l'obligeoient de se rendre en Saxe, Sa Majesté partit de Warsovie le 10. Janvier 1723, malgré les mouvemens de plusieurs Grands qui la sollicitoient d'y rester encore quelque tems. Ce Prince avant son départ exhorta les Grands de disposer les Nonces à la prochaine Diéte, d'y venir avec un Esprit d'union, & de s'y comporter suivant les Loix du Royaume, en donnant chacun sa voix selon son rang, & les instructions dont ils seroient chargez:

Que ceux qui auroient quelque choic Français à proposer, ne le fissent plus en me-Avents. macant d'abord de rompre les Conferences, si on ne suivoit leur opinion: Que œux qui auroient des querelles. se soumissent au jugement du Senat: Oue si contre toute attente, il se commettoit de pareils excès, que dans la précédente Diéte, les Auteurs du desordre seroient exclus des délibérations, & punis selon que le Senat le jugeroit à propos, conformément aux Loik: Et enfin, que si toutes les exhortations paternelles de S. M. n'avoient aucun effet, Elle für autorisée prendre les mesures convenables pour le Bien public.

Pendant le sejour que Sa Majesté sit en Saxe, on tint plusieurs Conferences sur les asaires de Pologne, qui étoient toujours sort embrouillées. Ce sur à cette occasion que ce Monarque envoya à son Senat un Rescript, qui portoit en substance ce qui suit.

" Il est connu à tout Patriote fidel-" le du Royaume, que Nous avons ", toujours fait nôtre possible pour pro-", curer & avancer le bien & le repos ", de nôtre Royaume, tant par une ", Régence douce, que par l'emploi Tome III. Aa

**≜**U6USTB.

PREDERIC , de grosses sommes d'Argent tirées de nôtre Electorat. Cependant Nous avons encore apris en dernier lieu " avec un chagrin inexprimable, que , quelques mal-Intentionnez & Boun teseux ne cessent de fomenter " des Factions très-dangereuses, & , entretiennent même des Correspon-, dances défendues, à nôtre grand préjudice & à celui du Royaume. . Et comme il importe extrémement , de prévenir à tems les mauvaises sui-, tes qui en pourroient résulter, Nous , recommendons encore très-serieusement au Senat de n'épargner aucuns toins ni peines, pour appailer & ra-, mener les Mécontens, afin que " Nous ne soyons pas contraints d'em-" ployer des moyens plus forts & plus désagréables. Dans cette heureuse , attente, Nous ne manquerons point, à nôtre retour dans la Résidence Royale de Warsovie, de contribuer en ,, tout ce qui pourra contenter le Senat, & procurer le bien & l'avanta-, ge de tous nos fidelles sujets, &c.

Le Roi ne fut de retour à Warsovie 1724. que le 19. Janvier de l'année 1724. Le 29. Février Sa Majesté donna dans

son Palais une grande Fête, où il y

eut une superbe Mascarade. La pre-Farderie miere Bande de Cavaliers & de Da-Aveusia, - mes étoit habillée en Nobles Venitiens, la seconde en Scaramouches, la troisième en Matelots, & la 4m. en Comédiens & Danseurs. Celle des Matelots avoit traversé la Ville & les Faux-bourgs fur des Machines en forme de Barcaux, au son de plusieurs instrumens de Musique. Des que toutes ces Bandes furent arrivées au Palais, on y représenta une Comédie fur un petit Théatre qu'on avoit dressé exprès pour le divertissement. On servit ensuite plusieurs Tables dans differentes Sales. Le Roi, habillé en Hôte, fit non seulement les honneurs de la premiere Table, mais aussi de toutes les autres, passant continuellement d'une Sale à l'autre: S. M. étoit assistée de tous les Cavaliers Saxons, habillez en Valets de Cabaret. La premiere Table étoit composée de Senateurs, des Ministres & des Officiers de la Couronne, avec les premieres Dames de la Cour.

Une Emeute qu'il y eut à Thorn cette même Année, pensa causer de grandes revolutions. Voici quellé en sur l'occasion. Le 16. Juillet la Pro-

372 Histoine Des Rois

FREDERIG AUGUSTE.

cession étant arrivée sur le Cimetière de Sr. Jaques, il se trouva vis à vis quelques Enfans de Bourgeois Proteffans, la tête deconverte, qui regardoicht paller cette Procession Un Etudiant des Jesuites s'aprocha d'eux; leur dirides injures & leur donna quelques souffiets, pour les contraindre de se meure à genoux. Il rassembla enfuite d'autres Etudians qui vintent, deux figures après la Procession, anaquer quelques jeunes gens, lesquels is injurièrent & frapérent même, sans aucun fujer. Des Bourgeois les ayant reprimendez d'une telle conduite, ils leur jetterent des pierres, & en bleffereht quelques uns, Comme le nombre des Étudians augmentoit contil Huckement, on se List de l'Aureur de ce tumulte. & on le conduifit à la garde. Le lendemain, les Etudians fe hant à leur trop grande liberté, ou plûtôt à leur licence, s'affemblérent en plus grand nombre pour recommencer la bataille, & ils voulurent contraindre un Bourgeois qu'ils avoient fort mal-traité la veille, de procurer la liberté à leur Camarade, & le menaçant de l'assomer sur la rue, ils le pourfuivirent jusques chez lui; Quelques Bour-

Bourgeois vinrent au secours, mais ils FREDERIC les chafférent le fabre à la main com- Auguste. me des furieux. Cependant on le sulfit de leur Chefque l'on conduite auffi à la grande Garde. Sur cela les Etudians voulurent contraindre le President de la Ville, qui avoit delivré le premier à la requisition du Pere Recteur, de relacher aussi ce dernier, ce qu'il refusa de faire avant d'avoir parlé au Recteur touchant leurs dernieres infolences. Cette reponce ne les contents pas, & ils s'en furent comme des forcenez à la grande garde pour enlever par force leur camarade. Mais y trouvant à qui parler, ils se retirérent sans rien faire, & pafférent leur rage fur un Bourgeois qu'ils rencontrérent dans la Ruc & qu'ils pourfuivirent à coup de fabre, jusqu'au Palais du Chatchin. où il tachoit de se sauver. A près cette expedition ils se saisstent d'un Etudiant Alleman qui étoit en robbe de chame bie sur la porte, & le trainerent par les cheveux jusqu'à leur Ecole: là ils le jettérent dans un cloaque après l'avoir batte à n'en pouvoir plus. près cela ils firent une fortie de leur Ecole le sabre à la main frapant à droit & a gauche au travers de la multitu-A el 2

FREDERIC AUGUSTE

de que leur tumulte avoit rassemblée pour voir quelle en seroit la fin. fut alors que le Président envoya contre eux la garde de la ville, contre laquelle ils se batirent jusqu'à ce qu'elle les eût chassez dans le College des le-Aussi-tôt que le Président sut informé de la manière dont ils avoient traité l'Etudiant Lutherien, il envoia un Secretaire au Pere Recteur pour le prier de le relacher; & cependant, afin d'obvier à tout désordre, il fit assembler la garde des Bourgeois. Pere Recteur refusa de rendre l'Etudiant Alleman, avant que le Polonois eût été relaché. Avant que le Présisident eût pu renvoyer le Secretaire, avec sa reponce au Pere Recteur, la populace irritée s'étoit assemblée de tous cotés en un instant sur le cimetiere de St. Jean, sans faire aucun tort à qui que ce fût (ce jour étoit un de ceux que les Ouvriers vont à la taverne) comme on se mit à jetter des pierres du College des Jesuites, ils se mirent à en jetter à leur tour dans les vitres, quoique le Secretaire, qui revenoit du College des Jesuites, les eût déjà apaifé en partie, & que la milice de la Ville les arretat d'un autre côté. Tan-

Tandis que par ordre du Secretaire, FARDRAGE on faisoit garde à la Porte du college Augusta pour empecher qu'on ne l'attaquat. toute la populace se tint en repos & commençoit déjà à se dissiper. comme on commencoit à tirer sur eux du College & à leur jetter des pierres, on ne put plus les contenir; & ils se jettérent avec fureur dans le Collège. Cependant comme on avoit rendu l'Etudiant Allemand, le Secretaire les apaisa pour quelque tems. On recommença de nouveau à tirer du College & à jetter des pierres, de maniere que ni les Bourgeois ni les Troupes du Roi, qui avoient eu ordre du Président & du Capitaine de la garde de marcher au secours des Jesuites, ne purent aprocher pour apailer l'émeute; ce qui irrita tellement la Populace qu'elle revint à la charge avec plus de fureur. Comme on ne cessoit de tirer du College, cette Populace furieuse se pressa d'en enfoncer la Porte, & ensuite elle mit au pillage tout ce qu'elle y trouva Enfin on commença à faire feu de la rue sur le Collége & à bruler tout ce qui étoit combustible, jusqu'à ce qu'enfin les Troupes & la Bourgeoisie s'ouvrirent un passage jus-

# 376 Histoire Des Rois

Farmante qu'au Collège, d'où elles chassérens aveuste. la Populace, ce qui apaisa l'émeute.

Cette afaire, qui eut de facheuses suites, fut portée à la Diéte générale. dont l'ouverture se fit le 2. Octobre. La veille du jour fixé pour l'ouverture de cette Diéte, le Roi fit appeller les Princes Czartoriski, & Wiesnowieski chacun saparément, & leur dit qu'il prenoit sur lui de regler l'afaire d'Ostrog, & qu'il ordonnoit des Conferences, où elle seroit examinée à la satisfaction des parties, à quoi les deux Princes aquiescérent, en recommandant leurs interets à S: M. Ensuite le General Comte de Flemming, Grand Ecuyer de Lithuanie, ayant été mandé devant le Roi en presence du grand Maréchâl de la Couronne & du Maréchal de la derniere Diéte, le Grand Chancelier prit la parole & dit, que pour le bien & la tranquilité de la Patrie, S. M. vouloit lever tous les obstacles qui avoient paru leur faire quelque peine jusqu'alors: sur quoi le Comte de Flemming repondit que les paroles du Roi étant pour lui autant de loix inviolables, il se soumettoit aveuglement à ses ordres; que S. M. favoit qu'elle ne lui avoit pas donné le commandement des Troupes étran-

égrangeres, mais que comme alle avoit August approuvé pour le bien publie Pofre que le Gr: Général lui en avoit faite, il n'avoit pas cru devoir le refuser; que chacun lui rendoit justice sur la maniére dont il s'étoit aquité de cet emploi; & que comme sa Majesté aprouvoit presantement qu'il le remît entre les mains du Maréchal de la précédense Dicte, il y obeissoit aussi en vuë de procurer le bien public, comme il ovoit eru la faire en l'acceptant. Qu'ainfi il remetoit ou dit Martchal, par ordre de S. Miss le pouvoir concernant l'Armée étrangere. qu'il avoit regu du Grand Gintral, afin qu'il le remtt au Marechal de la prochaime Diete, ve doutant pas que l'on ne prit toutes les mesures convenables pour assurer le repos de la Patrie sant au dedans qu'au debors. Puis s'adressant aux Seigneurs qui étoient présens, il heur dit, que ini agant promis de ini faire donner par la République des marques autentiques de sa satisfaction, il ne dontoit pas qu'ils ne lui tinssent parole.

Dès le jour même de l'ouverture de la Diéte, on proceda à l'Election du Maréchal, & les infrages se trouvérent réunis en faveur du Comte Pero-

#### 378 HISTOIRE DES Rois

PREDERIC Auguste.

ki Referendaire de la Couronne & Frere du Primat. Voici ce qui se passa de remarquable dans les sessions suivantes. Dans celle qui se tint le 7 le Comte Offolinski s'expliqua au lujet des trois Points, sur lesquels l'Assemblée étoit en dispute. L'afaire de Thorn, suivant les Loix, apartient, dît-il, au jugement du Gr. Chancelier, comme on le peut prouver par ce qui arriva en pareil cas du tems du Roi Jean. A l'égard du Commendement des Troupes étrangeres, nous avons obtenu tout ce que nous demandions, & je ne puis m'empêcher d'exposer publiquement la facilité. & la générosité avec laquelle Mr. le Comte de Flemming a remis pour l'amour du bien public les ordres du Grand Général. dont on doit lui avoir beaucoup d'obligation. Je ne puis aussi passer sous silence la bonté & la clemence que le Roi a fait paroitre en cette occasion, où S. M. me fit la grace de me parler ains: Il n'y a rien que je ne fasse pour le bien public. J'ai persuadé au Grand Ecu-yer de Lithuanie de rendre, pour le bien public, les ordres du Commendement, en quoi j'ai cherché à satisfaire aux désirs de la République : je dépose ces ordres entre vos mains pour

les remettre à celui qui vous succéde- Fatterne ra dans la Dignité de Maréchal. Mais Augusta. il est juste aussi que les Etats me donnent de leur côté la satisfaction de voir une heureule issuë de cette Dićte., Ce sont - là des marques éclan-, tantes de la bonté toute particulié-.. re de S. M., que nous payons d'ingratitude en contrevenant aux Loix, au lieu de lui en témoigner une re-" connoissance la plus soumise. Voici pourquoi je soutiens que ces ordres ne peuvent être rendus au petit Gé-" néral de la Couronne ; les Lettres du Grand Général aux Diétes antécomitiales portent, qu'il prioit que le Commendement fut rendu à la République. Or la Chambre des Nonces fait-elle seule toute la République? C'est devant le Roi & le Senat, les deux premiers ordres de l'Etat, conjointement avec nous, qu'il faut que la chose se passe; & , n'est-il pas juste de remercier le " Roi & le Senat d'avoir de concert , facilité la conclusion de cette afaire? Il me semble que toute la Ré-, publ: doit prendre des metures pour , empêcher que Mr. le Gr. Général », de la Couronne ne fasse plus de pa-, reil-

Furmus, reilles démarches. C'est ce que la " Chambre des Nonces ne peut faire. puisqu'elle n'est que le dernier or-, dre de la République. Pour ce qui , regarde l'affaire d'Ostrog, je me conforme à ce que les bien intention-, nez pour la République ont dit sur

ce sujet. "

On tâcha dans la suite de terminer l'afaire du Comandement & celle des Gardes du Roi, par voye de negocia-tion. Le Roi fit dresser à ce sujet les huit articles suivens, par raport aux Troupes des deux Nations de Pologne. & de Lithuanie 1. On ne sauroit prouver par les Loix du Royaume que les Troupes de la Couronne & du Grand Duché de Lithuanie, qui sont soumiles à l'autorité unanime du Roi & de la République, soient indispensablement obligées de demeurer sous le Commendement des Généraux de la Couronne. 2. Pour ce qui regarde le Conseil de Guerre, & les ordres qu'il s'agira d'expédier pour toutes les Troupes des deux Nations, ils dépendront des Généraux de la Couronne, excepté à l'égard des Gardes à pied du Roi 3 Quant à la justice des Troupes, le Commendant du Régiment des Gardes

Gardes continuera à l'exercer suivant Fassitaté les Loix Militaires, mais uniquement fur les Officiers Subalternes, car dans les cas où l'honneur & la vie des Officiers Générairx le trouveront intéreslées, on n'assemblera pas de Conseil de Guerre, mais le jugement & l'aprobation des Généraux de la Couronne, y seront expressement requis. 4. Ce sera le Grand Général de la Couronne, qui donnera au Regiment des Gardes du Corps les ordres nécessaires, pour que ce Régiment ait à obéir au Roi, & cela sur la Requisition de Sa Majetté. 5. Le Commendant de chaque Régiment sera tenu. selon la coutume, de faire raport au Gr. Général de la Couronne de l'état. où le Regiment se trouvera. 6. Avant que d'exercer la Justice Militaire, on Informera les Généraux des cas où else sera requise, comme cela se pratique dans toutes les Armées. 7. Dans la disposition de toutes les charges Militaires, le Roi aura égard à la recommendation des Généraux de la Conronne. 8 Le Roi sera toûjours informé de l'état des troupes de la Couronne & du Grand Duché de Lithuanie,

FREDERIC & ce raport sera fait à Sa Majesté par AVEUSTE. les Généraux de la Couronne.

Les Constitutions qui furent arrêtées au moment que la Diéte se separa, consistoient en quatre articles, auxquels le Roi donna son approbation. Dans le premier Sa Majesté declaroit que voulant vivre en paix avec les Puissances voisines, & voulant néanmoins se tenir en état de repousser les dangers qui pourroient survenir, Elle s'étoit réservé, du Consentement de tous les Etats, une convocation générale contre tout événement, sans préjudice des Droits des Palatinats, par raport aux Troupes. second article portoit que pour mettre les forces du Gr. Duché de Lithuanie dans la disposition requise, S. M. s'y reservoit pareillement le Droit d'une convocation générale, avec celui de la folemnité préalable des Universaux, ou lettres circulaires à cet effet. Le 3<sup>me</sup> contenoit l'aprobation de la Sentence contre Thorn. Enfin le 4me. après avoir donné une idée de la conduite de cette Diéte dont le tems s'étoit écoulé en disputes, en transportoit la résomption à Grodno en Lithuanie lorsqu'il plairoit à S. M. d'en pu-Après blier la convocation.

#### ри Рососии. 383

Après qu'on cut publié ce Regle-Fardence ment, la plûpart des Evêques, des Auguste. Grands & des Nonces se retirérent. On eut depuis des Conférences avec les Ministres de l'Empereur des Romains, de l'Empereur de Russe, & du Roi de Prusse. Il fut résolu que le Roi nommeroit des Commissaires de la Couronne & de Lithuanie, pour conferer avec le Comte de Wratislaw. movennant que S. M. Imp. promît satisfaction sur trois articles avant la résomption de la Diéte. Le 1. concernoit le Reglement des limites entre le Starose Bobruiski, & le Comte de Gleichen; le second regardoit les biens de quelques Abbayes & autres droits Ecclesiastiques en Silesie qui appartenoient à la Pologne; le 3. étoit par raport aux sommes cedées à la République par Sigismond III. qui les avoit héritées de Sigismond I. à qui elles avoient été aportées en mariage par une Princesse des deux Siciles. Les demandes du Comte de Wratislaw, rouloient particuliérement sur le renouvellement de l'Alliance de 1657.

Dans la Contérence que l'on eut avec le Prince Dolhorouki, Plénipotentiaire de S. M. Imp. de Russie, il y

Propose cut des plaintes de la part de la Polog. ·Musure me du peu de part qu'elle avoit aux Provinces conquises sur la Suéde, conquêtes dont il ne lui restoit que le triste spectacle de la face désolée de la République, qui se ressentoit encore des grandes peries qu'elle avoit soussertes. Le Plénipotentiaire Russien répondit à ces plaintes par des protestations des dispositions savorables de l'Empereur fon Mairre, pour le Roi & pour la République de Pologne, avec qui il ne désiroit rien tant que de cultiver une bonne intelligence insiterable. Après quoi il fit sa proposition qui consistait en ces quatre points. I. Que le Roi & la République, à l'exemple de pluficurs Puissances réconnussent l'Empereur son Maiere, pour Empereur de la Grande.Ruffie. 2. Qu'on coffat d'opprimer ceux de la Communion Greque & qu'on les laissat jour des Libertez & Privileges qui leur étoient aquis depuis long tems. 3. Qu'on rendit la même justice aux sujets des autres Communions conformément aux Memoires que l'Envoyé de Russe avoit présentez là-dessus. 4. Qu'on observat mieux la Paix entre les Voisins sur les frontières, & qu'on don-

# DE POLOGNE 38

hât satisfaction aux sujets de l'Empe-reparte reur son Maître. Le Plénipotentiaire Augustus, donna ces demandes par écrit, & on lui

promit une réponse favorable.

Les demandes du Ministre de Prusse contenoient les quatorze articles suivans. 1. Que le Sel de Hall, qu'on transportoit dans les villes de Prusse, qui sont sous la Domination de S.M. Prussienne, pût passer librement par le Territoire d'Elbing. 2. Qu'en conformité des conventions faites entre L. M. Polonoise & Prussienne, on abolît les Péages établis en Pologne & en Lithuanie. 2. Qu'on n'accordat aucune protection aux déserteurs Prushens, ni aux autres sujets de S. M. Prus:, qui pourroient le réfugier en Pologne; mais qu'au contraire, ils fullent renvoyez à la prémiére réquisition, & que la tête de Montan, où la Vistule se sépare, fût incessament réparce. 4. Qu'on donnat satisfaction au Duc de Saxe Meiningen, par raport à les prétentions sur le Duché de Courlande. 5. Que l'on satisfit pareillement le Roi de Prosse touchant ses prétentions fur les Biens de Radzivvil fituez dans le Territoire de Neubourg. 6. Qu'on nommat des Commissaires pouf Tome III. Bb mara

# Histoike Bes Rois

Farnaic marquer la féparation des Limites. Aveuste. Qu'on enjoignit aux Staruftes des Provinces frontières de l'iust, de rendite justice aux sujets Prussiens. 8. Que l'on établit un Cartel par raport aux déserteurs de part & d'autre. 9. Oue les Delerieurs fussent livrez réciproquement pour être chatiez dans le lieu de leur desertion. 10. Que l'Eveaue de Cajavie fût censuré. & qu'on lui infligeat quelque peine pour avoir établi des Prêtres dans le Territoire de Lauwenbourg contre la teneur des Truitez. II. Qu'on procedat parcillement contre le Castellan de Beltz au suiet de la réponte indécente qu'il avoit faite par écrit au Roi de Pruffe, touchant les afaires qui étoient en délibération. 12. Que l'on eut égard aux intercessions de S. M. Prussienne en faveur de la Ville de Thorn, & des Protestans de Wengrou & de Phaskow, dont les Eglises avoient été fermées. 13. Que la République de Pologne donnar le titre de Roi à S. M. Prussienne, qui étoit reconnu en cette qualité par toutes les Puissances de l'Europe. 14. Enfin que l'on donnat aussi satisfaction aux Comtes de Dhona par raport à leurs Prétentions. Quel-

# DE POLOGNE. 387

Quelques jonrs après la separation Farders de la Diéte, on publia la sevére Augustra Sentence rendue contre la Ville de Thorn par le Tribunal du Chancelier de la Couronne. Voici ce qu'elle portost.

"Le Président & le Vice-Président ne s'étant pas opposé au Tumulte, comme Pobligation de leur charge le demandoit sont déclarez coupables & condamnez à avoir la Tête tranchée. De plus leurs Biens consisquez, & les Deniers qui en proviendront, seront employez à défrayer la Ville des dépenses qu'elle na été obligée de saire à l'occasion de ce Procès.

"Gerard Thomas, Bourg-Grave, & Zimmermam Vice-Bourg-Grave, Con-Seigneurs de Thors, qui devoient pareillement se donner des mouvemens pour apaiser le Tumulte, ayante négligé de le faire, sont déclarez infâmes, incapables de possèder jamais aucune charge, & condamnez à rester quelque tems aux arrêts.

" Harder, Moab & autres jusqu'au " nombre de 13. spécifiez dans le De-" crèt, doivent être décapitez, ayant Bb 2

### 288 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC , été les premiers Aggresseurs contre Aveusse, , le Collège des Jesuites.

" Kerwize, Schultz & plusieurs au-" tres doivent avoir les poingts coupez & leurs corns feront enfute brûler

4, & leurs corps feront enfuite brûlez, 4, après avoir été écartelez, pour avoir 5, maltraité & brulé les facrées Images

de Nôtre-Dame.

" Le Gravord, & le Silber, Offi-, ciers de la Garnison de Thorn, sont , condamnez à une Amande, & à être , aux arrêts dans la Tour, pour avoir , permis qu'on sît seu contre le Col-

" lege des Jétuites.

" Les autres Violateurs de l'Immu-" nité Ecclésiastique, spécifiez dans la " sentence, sont condamnez aux arrêts " dans la Tour, & à payer une som-" me d'argent, laquelle sera employée " à la construction d'une colonne de " pierre avec la statué de Noire Dame, " dans le lieu où l'on a brûlé son " sange, pour servir de Monument " etternel.

" En conformité de la Constitution " de l'année 1638., on ordonne que " la moitié des Magistrats de Thorn " soit composée de Catholiques-Ro-" mains, qui jouiront de toutes les " Prérogatives accordées à ceux de la

" Ré-

Réligion Protestante; & lorsqu'on FREDERIE ,, exécutera le présent Décret, les AUGUSTE.

" Commissaires du Roi auront soin " de mettre des Catholiques-Romains " à la place des Conseillers Luthériens " qui viennent d'être déclarez crimi-

, nels.

", Pour réparer en quelque maniére re l'honneur de Dieu & de la bienheureuse Vierge sa Mére, si hau, tement offencez, les Commissaires du Roi réprendront aux Luthériens l'Eglise dédiée à la Vierge Marie, et la rendront aux Péres Bernadins, comme leur appartenant de droit légitime, de même que le Couvent que les Luthériens ont converting en Ecole.

, Il est désendu d'imprimer à l'avenir dans l'Imprimerie de la Ville, aucun livre, Ecrit ou Panégirique, sans avoir été revû par les Censeurs Diocézains & aprouvé par l'Ordinaire, sous peine de la démolition de cette Imprimerie.

" Le fameux Libelle du Prédica-, teur Gherer est condamné à être brûlé par la main du Boureau; comme

" rempli d'Impiétez.

,, Ce Prédicateur & son Collégue Bb 3 ,, d'Q FREDERIC 3, d'Olos sont déclares insâmes de ba-Auguste, 3, nis à perpétuité du Royaume de

Pologne.

" Les Lusbiciens seront obligez d'ô-, ter leurs écoles du milieu de la , Ville, & de les transferer dans les-

"Faux-bourgs, ou dans quelques

,, Villages des environs, selon que les

" Commissaires du Moi le jugeront a

» propos.

"Le Marchand Racki sera obligé " de payer mille Ecus, s'il ne fait in-" cessamment revenir son Fils, qu'il " a envoyé en Brandebourg, parece " qu'il s'étoit déclaré Catholique " Romain.

" Les Processions qu'on pratique " en Pologne seront remises en usage " à Thorn, où l'on veut que l'exer-", cice public de la Réligion Catholique Romaine soit de plus en plus

augmentée.

" Enfin si la Ville de Thom entre-" prenoit de s'oposer à l'éxecution du " présent Décret, elle seroit déclarée " coupable de crime de Leze-Majesté, " & subiroit les peines infligées aux " Rebelles.

, Et il est enjoint aux Commissai-, res du Roi de se rendre incessam-

,, ment

#### PR POLOGNE. 301

, ment à I horn, pour y fonder leur FREDERIC , Jurisdiction, & mettre en execution Augustic

, le present Décret, avec l'Assistance

militaire.

Les Jesuites de Thorn craignant que le Roi Auguste ne déférât aux intercessions des Cours de Prusse, de Suede & de la Gr. Bretagne, hâterent l'éxecution de la sentence, qui ne devoit se faire que le 15; & le 7. au matin les condamnez furent impitoyablement executez à la reserve du Vice-Président Zernick. Le Tribunal établi à Warsovie devant lequel les Jesuites portérent cette afaire, étoit composé non seulement de ses Membres ordinaires; mais encore de quelques Senateurs Ecclesiastiques & seculiers, Députez à la Diéte générale du Royaume de Pologne, alors assemblée.

Les Jesuites, pour cimenter l'animosité des Juges, dont la plûpart étoient Ennemis jurez des Protestans, employérent les plus eloquens de leur Société dans la poursuité du Procès; & ayant été appuyez par le Vicaire du Procureur Général du Royaume nomme Doringawski, ils obtinrent le Décret dont on vient de faire mention, & qui sut prononcé le 16. Novembre,

Bb 4

sans qu'on eût permis aucune désense Ayousta à la pauvre Ville de Iborn, tous les Bénéfices de Droit, que l'on accorde ailleurs aux plus grands Criminels, lui

ayant même été refusez,

Pour mettre cette Sentence à exécution on nomma 21, Commissaires, qui devoient s'assembler à Thorn le 5. Decembre: Le tout fut confirmé par une Constitution de la Diéte du Royaume. On ordonna aux Grands Généraux des deux Nations, de fournir les troupes nécessaires pour couvrir l'éxecution, & on permit aux Commissaires d'écouter les plaintes que l'on feroit contre la Ville, & d'en connoitre.

Les choses étant ainsi disposées, on emprisonna trois Bourgue-Maitres, un Senateur, & les autres mentionnez dans le Décret. Le 5. Decembre, la Commission commença à s'assembler. & les Jesuites y produilirent 6. Témoins subornez & recusables, qui furent admis à affirmer leurs Dépositions par Serment, soutenant que les Prisonniers avoient bien mérité la mort & les autres peines portées par le Décrèt : après quoi, suivant les Loix de Pologne, on n'admet ni on n'écoute plus de dé-

Le 7. avant la pointe du jour, on FREDERIC trancha la tête au Président Rosner, Aveuses agé de 69. ans; & son cadavre fut exposé dans un Cercueil, jusqu'à 10. heures, à la vieille Maison de Ville, pour assouvir la vengeance de la Noblesse & du Clergé. Le jour & la nuit avant sa fin tragique, il essuya de continuelles tentatives de la part des Jesuites & autres Religieux, qui employérent & promeiles & memces pour l'engager à changer de Réligion; mais il fut inébranlable, & pour se défaire d'eux il leur dit à la fin. Contentez vous d'avoir mon Corps: Pour mon Ame, elle eft à mon Sauveur.

Les autres Condamnez à mort furent exécutez à 10. heures: Il y avoit parmi eux 7. Bourgeois, un Garçon Boutonnier & un Charpentier. On coupa le poing de la main droite à ce dernier, & à trois des premiers. Il y en eut un d'écartelé, qui, en recevant la Ste. Cène quelques momens avant sa fin déclara; n'avoir jamais mis le pié au College des Jesuites, pendant tout le cours de sa vie, moins encore au tems de ce funeste Tumulte; quoi que les faux-Témoins cussent déposé le contraire, & affirmé Bb 5 leur

4. exécutez furent ensuite brûlez près de la Potence, & les 5. autres honorablement enterrez.

Tous les dix exécutez étoient de la Réligion Lutberienne, dans laquelle il persevérerent constamment, sans se laisser ébranler par tant de sollicitations et de promesses de pardon. Ils étoient remplis d'une sainte joye de sousser le martire pour la Foi, sans être coupables d'aucun crime. Un de ces Bourgeois dit même à haute voix: Nêtre ban Pêre, parlant du Président qu'on avoit déja exécuté, a marché devant nous, ses Ensans innocens, suivons ses traces avec plaisir et gapeté: Dieu, le juste Juge, convertisse nos Ennemis.

Après cette Scene sanglante on mit à éxecution les autres articles du Décret. Les Lutheriens surent dépouillez du Temple de Se. Marie, & de ses dépendances, pour en mettre en possession les Catholiques Romains. On sit bruler par la main du Boureau l'Epitalame du Doyen des Pasteurs Lutheriens. On assigna les Biens du Président Rosner à la Ville de Thorn, pour contribuer au payement du

du domage que les Jesuites préten- Experient tendoient avoir soufert.

Ce sut le Prince Lubospirski qui se charges de la deshonorable commission de faire mourir toutes ces innocentes victimes. La manière dont il s'en aquita lui fit donner dans quelques pasquinades le titre de Prince des Boureaux, ce qui lui fit un chagrin si vif, qu'un garçon de boutique Anglois ne voulant point lui donner des rubans au prix qu'il les vouloit, il lui dit tout en colere. Ab! piat à Dien que je fusse le Chef des Boureaux. je te pendrois de ma propre maio à ces subans que tu vende se cher, toi & ton ... P Angleterre. Cela se passa en presence de quelques Seigneurs & de son Espouse, qui ne put s'empêcher de lui en faire une vive reprimande.

Du reste le Roi n'eur aucune part à cette terrible execution, son intention ayant été de faire grace aux condamnez, ou du moins de les punir tres legerement, si l'on n'eût lie les mains à la clemence.

Tel étoit l'état des affaires en Po- 1725. logne, lorsqu'on aprit la triste nouvelle de la mort du Czar de Mosco-

Fardente vie, à qui Auguste étoit redevable de la conservation de sa Couronne. Ce grand Prince avoit été attaqué le jour de l'Epiphanie de l'année 1725. d'un gros rhume, qui fut suivi d'une Colique & d'une retention d'urine. Quelques jours avant sa mort il fie venir dans sa chambre l'Imperatrice. fes Enfans, le Duc de Holstein, les Ministres: il leur confia ses dernières volontez, & expira le 8. Février à 5. heures du matin. Après sa mort l'Imperatrice Catherine fut declarée & reconnue pour Souveraine Imperatrice de toute la Russie.

Il y eut encore, pendant tout le cours de cette année, de grands troubles en Pologne au sujet de l'afaire de Thorn. On s'y preparoit même tout de bon à la Guerre, dans la crainte où l'on étoit que les Puissances Protestantes n'attaquassent le Royaume. Le Grand Général fit occuper tous les postes qui étoient sur la Vistule jusqu'à Dantzik. Tous les Grands levoient des Compagnies, & l'Epouse même du Grand Général en leva dix qu'elle entretenoit à ses depens. Tous ces bruits de Guerre repandus par tout le Royaume, furent cause que le peupļç

# DE POLOGNE. 397

ple s'attroupa en divers endroits pour FREDURISE piller; trouvant cette manière de vi-Auguste, vre beaucoup plus commode que de rester dans leurs maisons & de cultiver les Terres. Ces desordres allérent si loin dans certains endroits que l'on stu obligé de faire marcher contre eux quelques Troupes de la Couronne.

Le Roi étoit alors en Saxe, d'où il envoya des ordres au Senat, pour remedier promptement à tous ces desordres qui auroient pu avoir des suites facheuses. Ce fut aussi dans ce tems-la que les Ministres de la Grande Bretagne, de Russie, & de Prusse firent à sa Majesté de vives representations en faveur des Protestans. Ce Prince après les avoir écouté avec beau-coup de patience, leur fit declarer par le Comte de Flemming; que la Députation des Ministres des Cours Protestantes étoit d'autant plus agréable à sa Majesté Polonoise, qu'elle avoit fort à cœur le retablissement des Libertez des Protestans, ou Non-Conformistes dans le Royaume de Pelogne. & que la principale vue étoit fondée sur ce qui s'étoit passé à Thorn; Que cela ne pouvoit se faire par la propre autorité du Roi, vû que la Sentence

# 208 Histoire bes Rois

Facultate rendue contre les personnés éxécutées, éroit émanée d'une Continission dedinaire, approuvée des principaux Beigneurs du Royaume, ratifiée pitéalablement par le Senat, et fighifiée feion la courante par la Majesté; Qu'enfuite fa M. Polossife avoit trouvé bon pour la fatisfaction des Puissaues Proectantes d'adressor plusseurs Reserits très-pressan Primat du Royaume, & à tout le Sénat, & dé marquer qu'il faloit faire d'exectes recherches des Afaires de la Religion dans le Royaume. conformément à ce qui avoit été reglé par les Traitez fur réfujet, & en conféquence donner lavisfaction aux Protestans qui se plaignoient; Qu'il étoit aifé d'apencevoir dans cette Résolution da Roi, que S. M. ne pouvoit de la propre Autorité redresser ce qui s'étoit passe, & que les Grands de Polorne n'étoient pas disposez à le déclarer favorablement à ce sujet, d'authat plus que le Clergé Catholique avoit exeité Labomirski à lever quelques milliers d'hommes, & s'obligeoir de fournir de l'Argent pour cela; que Lubinirski lui-même s'engageoit de prendre à la solde phis de 40000. Tartares, qui en cas d'un extreme beloin leroient employez

ployez contre les Protestans, Qu'il fa- Farmant, loit donc attendre quelle seroit sur Avouste, cette affaire la Résolution des Pussances garantes du Traité d'Oliva. Que la M. Polonoise déclaroit de nouveau, que pour la personne elle observoit la Neutralité; mais qu'elle abandonnerolt les Troupes aux Etats de fon Pays; Qu'elle avoit ordonné aux Chefs de les augmenter au plutôt, & aux Officiers de le fournir d'Equipages, & de se mettre en marche incessamment. Et que S. M. Polon: ne la fleroit pas de se declarer plus amplement, rant avec le Roi de la Gran-We Brétagne, qu'on disoit devoir bientôt venir en Allemagne, qu'avec les autres Puissances Protestantes.

Comme la presence d'Auguste étoit necessaire en Pologne, dans ce tems de troubles & de divisions, ce Prince partit de Pilnitz pour Warsone le 31. de Juillet, accompagné des Comtes de Witzhum & Santini. Il engagela aussi les Ministres des Puissances Protestantes à le suivre, en leur prometant d'employer tout son credit & toute son autorité, pour engager la Diéte à donner une raisonnable satisfaction sur les Griefs des Nos-Conformistes & sur l'asaire de Thorn.

FRYDERIC

Lorsque le Roi fut de retour en Pologne il donna audience à l'Ambassadeur de Russie, qui presenta à Sa Majesté l'original de les instructions, qui rouloient sur ces quatre Points. 1. Le remboursement des dépenses faites par le feu Empereur de Russie en faveur de la Pologne dans la derniére Guerre & qui montoient à plus de 20. millions. 3. La reconnoissance de la Czarine en qualité d'Impératrice. 3. La restitution des Eglises Greques en Pologne & en Lithuanie, enlevées par le Clergé Catholique Romain. 4. Le rétablissement des Non-conformistes en Pologne & en Prusse dans la possession de leurs libertez & Privileges, avec une justification par raport à ce qui leur avoit été enlevé.

Monsieur Swerin Ministre du Roi de Prusse eut aussi audience de Sa Majesté Polonoise, à qui il remit une Lettre de Sa Majesté Russienne, & déclara que ce Prince ne souhaitoit rien plus ardemment que d'entretenir la bonne intelligence & un aimable voisinage avec la République, laissant à Sa Majesté le choix des voyes de remedier aux plaintes générales des Non-Consormistes & aux Griess particuliers de la Villa

Ville de Thorn, soit en nommant de Farderie part & d'autre des Commissaires, ainsi qu'il étoit stipulé par le Traité d'Oliva, soit en remettant la décision de ces demêlez à la mediation de quelques Puissances au choix des deux Monarques. S. M. Polonoise témoigna à ce Ministre la joye qu'elle ressentoit de trouver le Roi son Maître dans des dispositions si pacifiques, nonobstant les bruits contraires que l'on répandoit de tout côtez, & elle promit de faire part au Senatus - Consilium de cette déclaration de S. M. Prussienne, afin qu'il se déterminat sur l'une des deux voyes de retablir la tranquilité à l'amiable.

Monsieur Rumpf Ministre des Etats Géneraux des Provinces-Unies auprès du Roi dé Prusse, se rendit aussi en Pologne pour apuyer les sollications & les bons offices des autres Puissances Protestantes. Voici le discours qu'il adressa à Sa Majesté Polonoise en lui remettant ses Lettres de creance.

#### SIRE.

3, J'ai l'honneur de venir de la part 3, des Etats Généraux des Provinces - U-Tom. III. C c nies Farnere : nies des Puys-Bas, chargé de la Aveusta. " Commission honorabled'assurer Von trè Majesté, de la haute estime & Véneration que Leurs Hautes Puis-. Rinces out pour la personne sacrée de V.M., de même que de leur in-

, tention très-fincere de conferver 3. PAmitie dont il plait à V. M. de

les honorer, & de contribuer tout de dui dépend d'eux pour le con-

V. M. & pour l'avantage de ses

L'enterneme de la Personne Sacrée de , Peubles. " Ces Sentimens, SIRE, aussi " bien que la confiance que les Etats Généraux mes Maitres ont sur cet-", te même Amitié, les persuadent , qu'il aura plû à V. M., d'agréer ), leurs Triterce Mons réiterées par écric , ch shiveur des Protestans qui se trou-VERT dans ces Etats de V. Majesté, & du'il plaira à V. M., en grace d'agréer de interne celles qui de j'ai ordre de renouveller de la part de Leurs Hautes , Puissances, de bouche, specialemene , pour ceux de la Ville de I horn. , Les Etats Généraux mes Maitres

,, ayant vû briller, SIRE, dans tou-" tes les actions de V. M., l'équité, " la clémence & la douceur, ont lieu de

i, se flater d'une attention gracieuse & FREDERIC , favorable à l'Intercession qu'il font August » en faveur de leurs Fréres affligez, " & laquelle il n'ont pû réfuser au , zèle qu'ils ont pour la Religion Pro-, testante qu'ils professent. " J'ai ordre, SIRE, d'assurer V. , M. que L. H. P. en conserveront , une reconnoissance juste & très-», parfaite, & qu'ils le regarderont 3, comme une marque de l'Amitié dont 3, il plait à V. M. d'honorer leur Ré-", publique, à laquelle ils nemanque-, ront pas d'être très - sensibles. " C'est avec un très - profond res-, pect, SIRE, que j'ai l'honneur 4, de m'aquitter de cos ordres des Etats .. Généraux mec Maitres, & que je me , vois comblé de celui d'expliquer à V.M. les fentimens & la disposition », de L. H. P. dont la sincérité sur-33 passe de beaucoup mes expressions. , Au reste, SIRE, j'ai l'honn neur de me recommander à V. M. si pendant mon Ministère, & à ses , graces Royales; dont je tacherai ,, de me rendre digne, par une con-4 duite conforme aux. Sentimens des , Etats Génératix mes Maitres, pens, dant que je fais des voeux pour la

Gc 2

. Gloi-

#### 464 Histoire Des Rois

33 Gloire de V. M. pour la prospérité " de ses Peuples, & pour le bonheur

.. le plus defiré & florissant de son Royaume & de ses Etats.

Le Roi fit à ce Ministre a reponse fizivante.

Les assurances que vous venez de me donner de l'Amitie & des bonnes intententions de Messieurs les Etats Généraux. me sont fort agréables, & j'y repondrai comme j'ai fait de tout tems.

A l'égard de l'intercession qu'ils font. & de la voye de douceur qu'ils employent en faveur des Dissidens, & qui fait toujours le meilleur efet, j'en aviserai avec

les Sonateurs & les Ministres.

Le Roi de la Grande - Bretagne avoit aussi donné ordre à Monsieur Finch de se rendre en Pologne; mais les Polonois lui firent savoir qu'on ne pouvoit lui donner audience & qu'il n'étoit pas necessaire qu'il vint dans le Royaume. Ils priérent Sa Majesté Britannique d'envoyer un autre Ministre. Ces Messieurs étoient irritez contre celui-ci parce qu'il avoit desendu à Ratisbonne & à Dresde avec beaucoup de vigueur. & de fermeté, la cause dans laquelle le Roi son Maitre & la Nation Britannique s'interessoit. Tout cela n'empêcha

pêcha pas Monsieur Finseb de se ren-Fardane dre à Mariembil, d'où il dépêcha un Exprès au Roi son Maitre, pour l'informer du resus qu'on lui faisoit de le reconnoître comme Ministre public. Cet Exprès aporta les ordres de rester avec une Lettre de Sa Majesté Britannique pour le Roi Auguste, dans laquelle le premier aprouvant la conduite de son Ministre, demandoit une juste satisfaction de l'insulte faite à son caractère.

Au commencement de l'année 1726. il y cut à Warsovie un Senatus - Consultum, dont voici quelques circonstances. L'Evêque de Cracovie y representa. 1. Que quoique le Royaume fût menacé de toutes parts, on ne devoit pas donner lieu à une rupture par quelque acte d'hostilité: que d'un aurre côté il ne falloit pas exposer la République à quelque dommage en negligeant d'avoir recours aux expediens que l'on avoit en main; qu'ainsi il croyoit que l'on devoit se contenter de reparer les fortifications de 7 born, d'Elbing, de Posnanie, & en augmenter les Garnisons. 2. Qu'en cas de rupture il seroit nécessaire de faire assembler les petites Diétes, & donner aux Nonces de nou-Cc 3

1726.

FREDERIC velles Instructions. 3. Qu'il falloit Avenue prendre certaines mesures à l'égard du S. Siege, pour empêcher que la prescription ne s'établit par raport au Jus Patronatus, par la publication de quelque nouveau Decret de la Cour de Rome. 4. Qu'à l'égard de l'afaire de Thorn, il falloit engager les Puissances Protestantes, & sur tout le Roi de Prusse à accorder dans leurs Etats la même liberté aux Catholiques, qu'ils demandoient pour les Non-Conformistes. Les avis des autres Senateurs furent assez conformes à l'avis de l'Evêque de Crakovie. Mais le Grand Trésorier foutint qu'il y avoit de l'injustice & de la mauvaise foi à ne pas observer les Traitez à l'égard des Non-Conformistes, en quoi il fut apuyé par le Prince Czartorisky, & par plusieurs autres Senateurs, qui blâmérent le zèle mal placé des Evêques, qui exposoient pour des interêts particuliers la République aux plus grands malheurs.

L'afaire de Courlande ne causa guère moins d'embaras cette année au Roi & à la République, que celle de Thorn. Les Russiens qui étoient Maitres dans cette Province, vouloient la conserver à la Duchesse Douairiere.

niece

# BE POLOGNE. 407

niece du seu Empereur Pierre le Farderie Grand. Le Roi de Pologne paroissoit Augusts. souhaiter d'en faire tomber la succession à son sils le Comte Maurice. La République, au contraire, la revandiquoit, & vouloit après la mort du Duc la reduire en Palatinat. Le Duc de son côté s'opposoit à toutes ces pretentions, & ne vouloit pas qu'on disposat pendant sa vie d'un bien qui lui

apartenoit.

Sur ces entrefaites les Etats de Courlande s'assemblérent, & élurent unanimement, le 28. Juin. le Comte Maurice de Saxe fils naturel du Roi Auguste, & de la Comtesse de Koningsmark, pour Successent à ce Duché. Les Senateurs & les Grands de Pologne murmurérent d'abord de cette election, s'imaginant qu'il y avoit de la collusion de la part de Sa Majesté, qui seroit bien aise de procurer à ce Prince une pareille succession. Roi pour les désabuser écrivit au Comte son fils pour désaprouver sa conduite, & lui faire entendre qu'il n'avoit aucune protection, ni secours à attendre de sa part, puisque le Senat jugeoit que cette election donnoit atteinie aux droits de la République, que Cc 4

408 HISTOIRE DES ROIS

FREDERIC SA Majesté étoit obligée de mainteAveusse nir.

Cette importante afaire fut examinée à la Diéte de Grodno, dont l'ouverture se fit le 28. Septembre. Dès le 19. du même mois le Roi étoit arrivé en cette Ville où il fut suivibientôt après des Senateurs & du Primat. Les Ministres de l'Empereur, de France, de la Grande Bretagne, de Russe, de Prusse, des Provinces Unies, & le Nonce s'y rendirent aussi, pour y veiller aux interêts des leurs Cours.

La plupart des Conferences roulérent sur l'afaire de Courlande, & les avis furent assez partagez à ce sujet. Les uns demandoient que l'on punît seveles Courlandois de l'attentat qu'ils avoient commis. Les autres prétendoient qu'on devoit demander au Roi un Diplome, pour revoquer l'election du Comte Maurice; & que Sa Majesté s'engageat envers la République à faire revenir ce Prince par l'autorité qu'Elle avoit sur lui. On fit en effet cette demande au Roi, qui consentit de faire expedier le Diplome, & en donna sa Declaration au Maréchal. Ce Prince envoya austi des ordres au Comte de Saxe de remettre

#### DE POLOGNE. 409

mettre incessamment à Sa Majesté FREDERIS l'Acte d'Election, avec tous les au-Auguste. tres instrumens qui y avoient du rap-

port.

Les Nonces de Nur & de Lomza renouvellérent encore dans cette Diéte les plaintes que l'on avoit déjà faites contre Monsieur Finsch. Ils proposérent de ne pas le reconnoitre pour Envoyé de la Granda Bretagne, parce qu'il avoit calomnié la Nation; ils dirent qu'il falloit prier le Roi de ne pas lui donner Audience, & insister à la Cour d'Angleterre pour qu'il fût revoqué. Ils ajoutérent que tous ceux qui le frequentoient devoient perdre leurs Charges, declarant même vacantes celles de l'Echanson & Maitre des Cuisines & de la Couronne, qui étoient les meilleurs amis de Monfieur Finsch. Mais le Nonce de Podlacbie Karwowski repondit qu'il salloit observer le droit des Gens, & ne pas en user de cette manière avec un Ministre qui peut-être auroit quelque chose d'important à proposer à la République: qu'on devoit s'informer si Sa Majesté s'étoit plaint de lui à la Cour Britannique, & quelle reponse elle en avoit recue. Dans la Session dti Cc 🛭

### 410 Histoire des Rois

favoir le contenu des Lettres du Roi de la Grande Bretagne; mais après en avoir entendu la lecture, toute la Chambre fut si irritée des termes dont elles étoient concues, qu'il s'y éleva un grand bruit, & l'on conclut non seulement de ne point accorder d'Audience à Monsieur Finsch; mais aussi de n'admettre aucun autre Ministre du Roi de la Grande Bretagne.

A l'égard du Droit de Patronage le Nonce Czacki representa, que la Courde Rome se méloit trop des afaires seculieres; qu'elle tiroit annuellement plus de cent mille Ducats de la Polagne; que le Nonce du Pape, sans consulter les Etats, avoit de son propre mouvement fait indiquer un Synode pour les Ecclesiastiques Russiens, en quoi il leur avoit si fort enslé le cœur qu'ils ne vouloient plus reconnoitre leurs propres Maitres, & qu'ils étoient capables de se revolter au premier jour; ce qui seroit très-dangereux pour le Royaume, comme on l'avoit eprouvé sous le Roi Casimir. Il ajouta que la République de Venise, quoique située en Italie, n'étoit pas tant sous le joug du Pape que la Pologne; qu'il

qu'il falloit absolument le secouer, n'y Fardinia ayant que les afaires de Religion dont la Cour de Rome eût droit de se mêler, & il pria S. M. & tous les Ordres d'envoyer pour cet effet un Ambassadeur à Rome, recommendant en même tems le Comte Ossolinski.

Le Nouce de Posnanie fit voir à ce sujet que le Droit de Patronage consistoit en trois Points, dans l'Erection, la Fundation, & la Dotation, & que comme le Pape n'avoit rien fait en Pologne que d'en tirer de très-grosses sommes; il étoit juste de lui représenter par une Ambassade, que le Roi & la République ne permettroient jamais qu'on leur ôtât ce Droit. Il cita la-deffus l'exemple d'un Grand Maréchal nommé Lubomirski, lequel n'approuvant pas la conduite du Nonce d'alors, le fit sortir du Royaume en 24. heures. Il dit qu'il falloit faire la même choie & avec plus de rigueur encore, puisque le Nonce les traitoit comme des Barbares.

Les Non-Conformisses furent traitez par Mr. Suski d'Engeance de Vipere; &c ce Nonce demanda, qu'il fussent obligez par une nouvelle Constitution, à ne point rechercher la protection des

# AIL HISTOIRE DES Rois

Fardence Puissances Etrangeres, sous peine de la Avousta, vie & d'infamie. Il demanda aussi que les Juifs fussent chassez du Duché de Mazovie, ou obligez de payer une Taxe pour subvenir aux fraix de l'entretien que demanderoit l'augmentation de l'Armée.

L'afaire du Roi de Prusse fut aussi mise sur le tapis. Monsieur Czacki dit à cette occasion qu'en pourroit le reconnoitre pour Roi en Prusse & non de Prusse; mais qu'il falloit avant toutes choses qu'il restituât le Territoire, d'Elbing, & qu'il satisfit à plusieurs autres demandes des Polonois. Le Nonce Karowski representa que comme la Cour de Prusse differoit toujours d'en venir à une conclusion sur les diferens de la République avec elle, il falloit faire en sorte de les terminer, & que si le Roi de Prusse rendoit le Territoire d'Elbing & les Joyaux hypotequez à ses Ancêtres pour cette Ville, on pourroit le reconnoitre pour Roi. On prit encore dans cette Diéte la refolution, qu'au cas que la Cour de Berlin refusat plus long-tems de redresser les griefs dont on lui avoit porté des plaintes, & de donner une entiére & prompte satisfaction à la Republique,

# DE POLOGNE. 413

que, Sa Majesté Polonoife seroit autori-Fardanie sée à convoquer une Diéte extraordinaire, & pour cet esset de publier à tems les premiers & seconds Vici, pour convoquer l'Arrière-Ban, asin d'obtenir plus promptement, par ce moyen, la satisfaction demandée.

Les principaux Points dont on convint dans la Diéte portoient, 1. Qu'il ne seroit plus permis de limiter les Diétes. 2. Qu'on corrigeroit les Abus qui s'étoient glissez dans les Tribunaux. 3. Que les Dissidens ou Non-Conformistes seroient maintenus dans la paisible possession du libre exercice de leur Religion.4. Qu'on nommeroit les Commissaires qui auroient l'autorité d'écouter les Propolitions des Ministres étrangers, & de conclure des Traitez avec eux, autant que l'interêt de la République le permettroit. 5. Qu'on mettroit au Ban le Comte de Saxe, pour n'avoir pas comparu à la Diéte, ni rendu l'Acte de son Election. 6. Qu'on établiroit une Commission pour la Courlande, laquelle auroit toute l'autorité necessaire pour rechercher les Auteurs de la Convocation des Etats & de l'Election du Comse Maurice de Saxe, & pour regler tou-

### 414 Histoire Des Rois

PREDERIC tes les afaires qui dépendoient du Duché de Courlande. 7. Qu'on accorderoit au Roi & à ses Successeurs tous les Fonds que Sa Majesté avoit achetez à Worlovie pour le Bâtiment de son Palais.

1627:

Ce Prince en revenant de Grodno à Warlovie tomba malade à Bialostok, & le mal qu'il avoit au pied & à la jambe fut si violent, qu'il y eut beaucoup à craindre pour sa vie. On fut même obligé de lui faire l'amputation d'un gros orteil, & après cette sensible operation il se trouva fort soulagée. Ce fut alors qu'il fit son Testament. & cacheta lui - même toutes ses Piereries dans une Cassete, qui devoit être remise au Prince Electoral. Lorsque Sa Majesté se trouva en état de partir de Bialo#ok, elle fit des presens considerables au Comte Bianski, Seigneur de cette Ville. Enfin ce Prince arriva à Warsouje le 11. Féviier 1727 & quoiqu'il ne pût encore se tenir sur le pied où l'on avoit fait l'amputation, il ne laissa pas de donner Audience dans son Cabinet à tous les Ministres étrangers. qui l'avoient complimenté sur son retablissement.

L'ouvetture du Senatus-Consilium

se fit cette année le 12. Mars; mais Avenate. comme on attendoit encore plusieurs Senateurs, on fut obligé de renvoyer la Session au 20. du même Mois. On fut d'abord dans cette Assemblée les Lettres que le Roi avoit ecrites au Pape, au Roi de Suede, à la Cour de Berlin, au Duc de Courtande, & aux Conteillers & Etats de Courlande. On y fit auffi la lecture des Réponses du Pape, de la Cour de Berlin, du Duc & des Etats de Courlande. Dans une des Conferences juivantes le Maréchal representa qu'un Gentilhomme nommé Moden Deputé des Etats de Courlunde s'étoit addresse à lui, pour avoir Audience de Sa Majesté. Lorsqu'on cut expose à l'Assemblée les instructions dont ce Gentilhomme étoit chargé, on trouva qu'elles donnoient atteinte aux Constitutions de Grodno; & sur cela on fit atrêter ce Député après en avoir obtenu permission du Roi. Voici ce qui engagea les Senateurs à prendre cette resolution. 1. Parceque dans l'Instrument de l'Instruction de cet Envoyé, il paroiffoit une Rebellion ouverte, puisqu'on y protestoit contre la Commission nommée par la derniére Diéte & contre les Jugemens. 2. Parce

AUGUSTE,

FANDERIC Parce que ce même Député avoit été envoyé par une partie de la Noblesse seulement assemblée en Conventicule: que 2. Conseillers supérieurs étoient absens, & n'avoient pas voulu s'y trouver; que plusieurs Paroisses n'y avoient pas envoyé leurs Députez, & que le Duc de Courlande avoit fait faire une protestation contre ce Conventicule par son Plenipotentiaire. 3. Afin que le Roi . le Senat & le Ministère pussent se mettre à couvert des soupcons de connivence & d'adhérence. A. Parce que la Révolte étant publique, il falloit aussi en montrer un ressentiment public, afin que les Puissances Etrangères vissent la résolution de la République de défendre cette Province; que les bons Courlandois fussent affermis dans leur fidélité, que les méchans se corrigeassent, qu'enfin tout le monde sçut que ce n'étoit pas en vain que la République formoit des Loix en y ajoûtant des peines, & que dans son indépendance elle n'apprehendoit personne. 5. Parce que par cette démarche, Monsieur le Comte de Saxe pourroit être instruit à obéir aux ordres du Roi & aux volontez de la République. Comme

#### DE POLOGNE. 417

Comme les Polonois prenoient fort à FREDERIC cœur cette afaire de Courlande, on Aveuers, nomma des Commissaires qui mirent tout en œuvre pour la faire réussir au gré de la République. Pour cet effet ils firent inviter le Duc Ferdinand à se trouver à Mittaw, & les Generaux de la Couronne & de Lithuanie firent marcher quelques Enseignes vers les frontieres de ce Duché. Dans une Conférence que le Comte Maurice eut à Dresde avec le Vice-Chancelier de la Couronne, il se plaignit de la manière dure & injuste dont les Senateurs en avoient agia ion égard. Sur quoi le Vice-Chancelier repondit, que si Son Excellence avoit remis en tems & lieu à la République l'Acte de son Election, on n'en seroit pas venu à ces extrèmitez, & que la République auroit pû faire quelque chose en faveur de son Excellence.

Le Comte repliqua, qu'on ne devoit pas s'attendre qu'il abandonnât les Courlandois, qui étoient prêts à sacrifier & leurs Biens & leurs Vies pour son service; que pendant la tenuë de la Diéte de Grodne il y avoit fait faire de telles Propositions, qui non seulement auroient dû contenter la République; mais qui l'auroient lui-même tiré avec

Tome III.

Farbrate honneur de ce pas glissant; que néanmoins ces Propolitions n'avoient pas seulement été écoutées à la Diéte, cause du grand nombre de Députez qui lui étoient obstinément oposez; & qu'enfin il ne pouvoit retirer la parole qu'il avoit donnée aux Courlandois. ni se désister de ses engagemens, parce que dans cette nécessité pressante, ils ne manqueroient pas de s'adresser au Prince de Menzikoff, & de le reconnoitre Duc de Courlande.

Le Vice-Chancelier dit que la République étoit en état de rélister & au Comte & au Prince de Menzikoff, & qu'elle avoit résolu de ne rien cedestie ses droits, quand même il en devroit résulter une Guerre Le Comte répondit, que la République ne pouvoit le rendre Maitresse de la Courlande 9334vec bien de la peine; Que si cependant les Commissairee vouloient entrer avec lui en Négociation sur cette affaire, il étoit prêt, tant par raport au profond respect qu'il portoit au Roi, qu'à son amour pour la République, de faire les foumissions, dans l'espérance qu'il seroit reconnu Duc, & qui'l auroit part dans la répartition qui se pourroit taire de ce Duché en Palatinats; mais qu'en

#### DE POLOGNE. 419

qu'en cas de refus, la Commission farrente, pourroit bien devenisse infructueuse.

Cependant le Comte ne negligeoit rien pour mettre le Roi son Pere dans fes interêts. Ce fut dans cette vuë qu'il écrivit à Sa Majesté la Lettre suivante, pleine de respect & de soumission.

#### SIRE.

" Je suis contraint par une necesa ,, sité satale, de désobeir aux ordres si ,, souvent résterez par vôtre Majesté, , & que son Ministre le Comte de , Witzdorff me déclara encore en der P , nier lieu, de ne plus songer à la , Courlande. Je ne puis que me jets, ter aux piez de Vôtre Majesté par , cette derniere instance, pour la sup-, plier avec toute la foumission possi-" ble, de suspendre pour un moment " les considérations relatives au Dé-, cret de la Diéte de Grodno, pour , envisager mes Engagemens du côté 3, de l'hoffseur & de la Reputation, , qui me touche en particulier. ,, Je dois tout à Vôtre Majesté, & , ma vie est le moindre sacrifice que " je puisse lui faire: Mais, Sire, des " fen-

PARDERIC ?, fentimens d'honneur me lient bien Aveuste. , plus étroitement à l'obligation de ne , jamais faire aucune démarche indi-, gne de ma naissance. Je ne suis plus , à moi-même: Je ne puis plus aban-

" à moi-même: Je ne puis plus aban-" donner un parti honorable, ni me ", dédire & manquer à ma parole; ce ", qui entraineroit un blâme, & des

" réflexions que tout honnête homme " ne peut concevoir sans frémir.

, J'occupe un Emploi distingué
, dans les Armées du Roi Très-Chré, tien, où la lâcheté & la trahison ne
, soussirent ni interprétation ni déguisement, & je dois m'apliquer à en
mériter encore de plus éminens:
Mais, Sire, quand je voudrois passer sur toutes ces considérations esser sur toutes ces considérations essentielles, pourrois-je éviter le ré, proche continuel de ma propre
, conscience, & me résoudre à finir
, mes jours dans un mépris manifeste?

"Je n'ai rien de plus profondément gravé dans mon cœur, qu'une entière réfignation aux ordres de Vôtre Majesté: mais la Reputation si Sir, ne peut reconnoitre que soimême; j'en dois répondre seul; & si je suis jamais capable de m'écarter un instant de ce principe, je ne suis fairment, plus digne de vos bontez. Ce n'est Augustia, ni par caprice, ni par legereté que j'ai donné les mains à mon Election:

J'ai été unanimement choisi par cette Nation illustre, par ce Corps de

Noblesse, qui s'est signalé depuis plusieurs siècles par son attachement pour la Pologne, qui a plus d'une fois contribué à sa gloire, & à ses avantages, qui ne cherche, ne demande & n'aspire à autre chose qu'à persister dans la sidelité de ses Ancêtres,

», & qui n'en départira jamais, à moins , que d'y être forcé.

" On nous a condamnez à Grodno, , Sire; mais nonobstant toute la Ca-,, bale, il y a eu des avis justes qui ,, vouloient qu'on nous écoutât. On ne l'a pas fait: c'est le fondement de la juste crainte des Courtandois, & , la caule de la situation amère où je me trouve. On veut établir un Tribunal d'Inquisition en Courlande, " comme on a fait en d'autres lieux. " Je l'attendrai avec toutes les disposistions d'une ame ferme & inébran-,, lable sur tout ce que la Prudence " prescrit en pareille rencontre; mais " je ne pourrois, Sire, qu'être incon-, fo-

FEEDERIE,, solable pour jamais, si ces disposie , tions me privoient des bontez & des " graces de V. Majesté.

" Daignez, Sire, faire quelque at-, tention aux Véritez que j'ose vous , exposer, & qui doivent me rendre , plus digne de vôtre pitié que de

, vôtre colère.

Comme le Comte ne se voyoit pas eff Fûreté, il se retira dans l'Isle d'Usmeitz dans le dessein de s'y fortifier & de se mettre à l'abri de toute insulte. Il fit en même tems publier une Patente par laquelle il invitoit les Courlandois à se joindre à lui, pour l'assister; mais il s'en troffva très-peu qui se declarérent en sa faveur, & l'on ne voulut pas même permettre que cette Patente fût rendue publique dans les Paroiffes.

Sur ces entrefaites Monsieur Lacy: qui commandoit en Chef l'Armée Russienne près de Riga, arriva à Mitrau, accompagné du Général Bibikoff. Après avoir salué la Duchesse Douairière de Courlande, & dîné avec elle, ils firent favoir aux premiers Confeillers qu'ils avoient à leur faire quelques propositions de la part de l'Empereur de Russie, les invitant de se rendre pour cet

#### DE POLOGNE. 423

cet effet chez eux le lendemain. Le FREDERIC Chancelier & le Maréchal du Pays y Auguste. étant allez, on leur communiqua le Creditif Impérial, avec 8 points dont le premier portoit: Que l'Empereur. à cause du voisinage, ayant font à coeur le Bien de la Courlande, avoit résolu de les conserver dans leurs Privileges & Prérogatives; mais que comme la République de Pologue avoit conçû une grande animolité contre cux; à l'occasion de l'Election saite en saveur du Comte Maurice de Saxe, & qu'elle vouloit, partager le Duché en Palatinats, ayant nommé pour cet cffer une grande Commission, la Majesté Impériale souhaitoit qu'ils se désistassent de cette Election, leur promettant non seulement d'obliger ledit Comte de quitter la Courlande, mais aussi d'engager la République à ne pas pousser l'incorporation projettée. Sur quoi le Chancelier & Je Maréchal du Pays temoignérent leur reconnoissance de la gracieuse Protection offerte, & demandérent du tems pour déliberer sur une afaire de si grande importance. En attendant ils envoyerent Messrs: de Reck & Keyserling au Comte de Saxe, dans l'isle d'Usmeitz,

FREDERIC pour lui faire part des intentions de

Augusts. de l'Empereur de Russe.

Dans ce même tems un Regiment Russian de Cavalerie se rendit vers le Lac d'Usmeitz, où il fut suivi bien-tôt après des Generaux Lacy & Bibikoff. Ces deux Generaux devoient conferer avec le Comte de Saxe, & allér ensui-. te à la rencontre des Commissaires de Pologne, pour leur representer que s'ils persistoient dans le dessein de se rendre en Courlande, pour y éxécuter la derniére resolution de la Diété de Grodno. & partager ce Duché en Palatinats. ils avoient ordre de s'y opposer. Lorsque les Generaux Russiens eurent declaré au Comte de la part de l'Empereur de Russie de quitter la Courlande fans perdre de tems, il repondit qu'il se trouvoit très malheureux d'avoir encouru la disgrace de sa Majesté Imperiale Russienne, que se trouvant trop foible pour resister à une telle puissance, il se voyoit contraint d'abandonner les engagemens pris avec les Courlandois, & demandoit seulement dix jours pour se retirer & faire transporter tous ses effets.

Quelques jours après qu'on eut fait cette Declaration au Comte, les Commismissaires du Roi & de la République FREDERIC de Pologne arriverent à Mittaw, es- Aveustes cortez de cinquante Dragons & de cinquante Janissaires. Après avoir entendu la Messe celebrée par l'Evêque d'Ermeland, ils se rendirent à la Maison de Ville, où on lut plusieurs Constitutions Royales pour l'établissement de leur Juridiction. L'Eveque d'Ermeland, fit à cette occasion un discours, dans lequel il exposa les motifs qui avoient porté le Roi & la République à cette demarche. Personne n'y ayant repondu, les Conseillers & la Noblesse, qui étoient presens furent priez de se retirer; & Monsieur Rybxinsky, Notaire, dressa un Acte de la Jurisdiction établie, qui fut lu en presence des Conseillers & de la Noblesse qu'on avoit fait rentrer dans la Chambre.

Quant à la déclaration que les Généraux Russiens firent à la Commission, elle portoit que l'Empereur leur Maitre & le Prince Menzikoss leur avoit donné ordre de faire sortir le Comte Maurice de Saxe de la Courlande, & que Sa Majesté Imperiale ne souhaitoit rien tant que de vivre en bonne intelligence avec la République; mais qu'elle ne consentiroit jamais que

TATORINE la Courlande fut partagée en Palatinats; qu'il falloit laisser la liberté de l'Election aux Etats qui paroissoint plus portez pour le Prince Menzikoss que pour le Comte Maurice, & figu'outre les Trompes qu'ils commandoient il y avoit encore vingt mille Russiens, qui avoient reçu ordre d'aprocher de la Courlande.

Tandis qu'on deliberoit à Mittaw sur cette afaire. les Russiens attaquérent subitement le Comte Maurice dans l'Is-le d'Usmeitz, où il étoit encore, & le contraignirente de ceder au nombre & de prendre la fuite vers Memel. Après cette expedition, les Généraux Ruffiens representérent aux Commissaires du Roi & de la République de Pologne, que puisque le Comte avoit été obligé par leurs Troupes d'abandonner la Courlande, il n'étoit plus necessaire que la Commission s'y rendît. l'Evêque d'Ermeland & le Comte de Denboff leur répondirent qu'étant euxmêmes en état de déloger ledit Comte, ils n'en étoient aucunément obligez aux Russens, qu'au contraire ils regardoient, cette entreprise dans une Province de la Couronne de Pologne & du Grand Duché de Lithuanie. commc

Roi & la Republique les avoient constituez pour examiner l'afaire de l'E-lection, & que pour let effet ils étoient indispensablement obligez de se rendre en Courlande; que comme la Couronne de Pologue ne faisoit pas de pareilles demarches avec ses Troupes dans les Provinces Russennes, & se méloient encore moins de leurs affaires, ils se flattoient que les Généraux Russens qu'ils avoient fait entrer en Courlande, d'en sortir incessamment, sans quoi ils se-roient obligez de prendre leurs mesures.

Les Généraux Russes repliquérent; Que l'Empereur de Russe n'avoit pû permettre que le Comte Maurice sît bâtir contre le Traité d'Oliva, une Forteresse dans la Courlande, & y sît venir des Vaisseaux chargez de Troupes & de Munitions, & que pour éviter une guerre dans le Voisinage, l'Empereur leur Maître avoit trouvé à propos de l'étousser dans sa naissance.

Comme on avoit convoqué la Diéte de ce Duché, les Deputez que l'on avoit mandé pour y assister, arrivérent avec leurs Instructions, & clurent pour leur Marechal M.

Max-

FREDERIC Maxfeld Juge de Goldingen. Lorsqu'ils comparurent devant les Commissaires, au lieu de prêter le Serment qu'on avoit éxigé, ils présentérent un Memoire, qui portoit entr'autres: Que comme il n'étoit fait aucune mention de ce Serment, soit dans la Constitution de Grodno, ni dans les citations qu'on leur avoit envoyées, ils n'avoient reçû aucunes Instructions làdessus de leurs Principaux; & qu'ainsi ils supplioient qu'on les dispensat de prêter le Serment en question, d'autant plus que parmis les Etats qu'ils representoient, il y avoit une Seigneurie qui étoit déjà effectivement liée par Serment & par Hommage au Roi & à la République de Pologne: Que néanmoins pour marquer leur soûmission, ils vouloient bien remettre, en Original, le Résultat de la Diéte de Courlande, & la Convention faite avec le Comte Maurice de Saxe, priant en même tems, qu'on ne les pressat pas davantage fur une Déclaration touchant les autres Articles, comme devant être communiquées auparavant à tout l'Etat en général.

L'Evêque d'Ermeland, Président des Commissaires, repondit aux Dé-

putez, qu'ils avoient fait plaisir à la Fardure Commission de casser l'Election, en Augustea lui remettant, en original, les Documens qui avoient été dressez à ce sujet; mais que pour ce qui regardoit le serment requis, & les autres Articles, ils devoient attendre la resolution que l'on prendroit dans la suite.

Enfin après de longs debats la Commission Polonoise regla une forme éventuelle de Regence, qui fut signée par quatre nouveaux Grands Officiers & par les Deputez des Etats. Les Articles de ce reglement portoiens. Que les Duchez de Courlande & de Semigalle reviendroient sous l'obéisfance & la jurisdiction de la Couronne de Pologne, en cas que le Duc Ferdinand vint à mourir sans Enfans males. 2. L'Instrument de la prétenduë Election du Comte Maurice à la Succession de ces Duchez sera & restera aboli, & Pondéclare pareillement nulles toutes les autres prétentions qu'on pourroit faire à cette Succession, le tout en vertu des Décrets de la derniere Diéte de Grodes. 3. Les Privileges, Libertez, & Droits, qui avoient été accordez ci-devant par le Roi Sigifment de glorieuse mémoire,

Frederic à la Noblesse de ces Duchez, seront inviolablement maintenus dan les afaires tant Politiques qu'Ecclesiastiques. 4. Les Catholiques Romains aussi bien que les Protestans seront toletes & élevez aux Charges & Emplois. Les Duchez de Courlande & de Sémigalle, en cas de mort du Duc Ferdinand sans Héretiers mâles, seront considerez comme Duchez incorporez à la Couronne de Pologne; cependant ils jouiront de leurs Loix & Libertez naturelles, comme ils en jouissoient cidevant. 6. Aucun d'entre les Nobles ou autres Sujets ne sera depoundé de ses biens sans préjudice des Droits du Duché. 7. En cas de Guerre la Noblesse & les Sujets seront obligez de contribuer la première année 30000. Ecus & les autres années 20, mille. 8. On accorde à la Regence de ces 2. Duchez le libre exercicedes loix nommées Régales, dont le Due jouit à présent, particuliérement celui de battre monnoye. 9. En cas que la Régence, pour maintenir ses Droits, out besoin de quelque assistance militaire, on lui fournira à sa, disposicion douze Cavaliers & trente Fantassins, qui serem payez des revenues du Duc. 10. Lcs

Les Biens & possessions du Duc ne Frances changeront jamais de nature, de sorte Aveyera que ceux qui du tems de l'Investiture éroient Séculiers ne deviendront jamais Ecclesiastiques. 11. La Noblesse jouira en tout tems du Droit de Péages, sans pourtant qu'il les authorise à établir de nouveaux impôts dans les Districts où leurs Biens seront situez. 12. Les Duchez de Courlande & de Semigalle, ne seront jamais séparez de la Couronne de Pulagne & du Grand Duché de Lithuanie, ni cedez à aucune autre Puissance: au contraire ils seront toujours regardez comme Membres intéparables de la République & comme Sujets immédiats, & l'on n'entreprendra jamais de changer la moindre chose au present Reglement fans la participation du Magistrat & de la Noblesse. cu. te..

Tandis qu'on étoit pocupé à regler l'afaire de Courlande, le Roi se tenoît en Saxe où il s'étoit rendu dès le commencement du Mois de Mai. Pendant le sejour que Sa Majestáoy sit, la Reine son Eponse mourut assez subitement le 5. Septembre 1727. dans son Château de Pretsch, où elle avoit passée la plus grande partie de sa vie, depuis

PREDERIE puis que le Roi Auguste son Epoux édouvers.

Cette Princesse avoit épousé le Roi
Auguste en 1693. & ne laissa qu'un
fils à présent Electeur de Saxe. Elle
étoit née le 19. Novembre 1671. &
étoit fille de Christian-Ernest Marcgrave de Brandebourg - Bareith, & de Sophie-Louisa fille d'Everbard III. Duc

Wirtemberg.

· L'Année suivante le Roi sit une autre perte en la personne du Comte Faques Henri de Flemming, qui mourut à Vienne âgé de 61. ans. Il étoit Grand Ecuyer de Lithuanie, Velt-Maréchal & premier Ministre de Sa Majesté Polonoise. Il avoit toujours rendu de grands services à ce Prince, qui se reposoit sur lui des afaires les plus importantes. Ce fut lui qui inspira au Roi le dessein de porter ses armes en Livenie en 1700. & qui publia le Manifeste qui parut sur les motifs de cette expedition. Il mit fin par fa prudence aux troubles qui regnoient en Lithuanie au commencement du regne de Sa Mijesté. Après la mort de ce Ministre; on trouva qu'il étoit riche d'environ 16, millions de florins; ce qui donna de violens soupçons

Çons, qu'il n'avoit pas aquis ces grands FREDERIC biens par des voyes tout-à-fait permi- Auguste. ses. Son corps fut inhumé à sa Terre de Patzkau, dans une Tombe qui y avoit été nouvellement construite. Quelques jours après le Roi ordonna, qu'en memoire des fideles services que ce grand homme lui avoit rendus; on celebrât à Dresde une Pompe funebres à laquelle affistérent tous les Ministres. les Colleges, le Magistrat, & un trèsgrand nombre de personnes de distinction. Monlieur Loschet, Docteur en Théologie & Inspecteur Général des Eglises de Saxe prononça son Oraison funebre, & fit ensuite la lecture d'un Ecrit qui contenoit l'histoire de la vie du Défunt.

Cette même année le Roi fit un tour en Prusse, où il eut plusieurs entrevues avec Sa Majesté Prussienne. Vers le milieu de Juin Sa Majesté Polonoise se rendit à Fraustadt d'où elle partit ensuite pour Dresde, après avoir figné les Universaux & quelques autres expeditions. Lorsque ce Prince fut de retour en Saxe, il se trouva plus incommodé qu'à l'ordinaire de la playe qu'il avoit au pied; parcequ'elle s'étoit refermée, en sorte que les Tome III.

#### 424 Histoire des Rois

FREDERIC AUGUSTEL humeurs n'avoient plus d'écoulemens. Cette incommodité l'empêcha de retourner en *Pologne* comme il l'avoit

projeté.

Cette absence de Sa Majesté hors de son Royaume, inquiétoit sort les Polonois, qui expédiérent un Courier à Dresde, pour hâter le retour de ce Prince . & lui donner en même tems des nouvelles de ce qui se passoit. On lui fit savoir, que les Tartares rebelles, sous les ordres du Sultan Deli. s'étoient assemblez en Ucraine, au nombre de 36. mille hommes & sembloient vouloir faire quelque irruption fur les Terres de la République. Que le Grand Général de la Couronne, sur cet avis, avoit fait poster 40. Compagnies Polonoises, & 4. Regimens de Troupes reglées, le long du Dniester, pour leur disputer le passage de cette Riviere. Et que le Bacha de Chocim, craignant pareillement une invasion de la part de ces Tartares, avoit sait marcher quelques mille bommes vers les Frontieres, & avoit fair offrir au Grand Général de joindre les Troupes à celles de la République. pour agir conjointement contre les Rebelles. Unc

Une nouvelle qui fut plus agréable FREDERITA à la République, fut la Déclaration Aveuste, que le Comte Golofskin Grand Chancelier de Russie fit au Primat dans une Lettre qu'il lui écrivit. Cette Lettre cotenoit en substance, que Sa Majesté Czarienne vouloit observer fidelement les Traitez conclus depuis peu avec le Roi & la République, & garder inviolablement l'amité qu'on s'étoit mutuellement promise. Que quant aux Seigneuries d'Hori Horki dont elle s'étoit mise en possession, son intention n'étoit pas de les retenir a que jusqu'au remboursement des deniers que le ci-devant Prince de Menzikhoff avoit donné en les achetant i que pour cet esset il avoit donné pouvoir à Mr. Bestucheff, son Envoyé auprès de la République, de terminer cette affaire à l'amiable. Que ce Monarque desavouoit ouvertement les bruits qu'on faileir courir, comme s'il vouloits'emparer de quelques Provinces du Royaume de Pologne: Que quant au Duché de Courlande, Sa Majesté déclaroit très-sincérément, qu'elle ne vouloir pas se maler de cette afaire, & qu'Elle ne permettroit jamais qu'aucune Puissance de la Pologne possedat cet àti ( Ec 2 Etat :

## 416 Histoire DES Rois

Farmene Etat; demandant seulement, qu'après Aveuerz. la mort du Duc Ferdinand regnant; la succession sût établie selon les conventions d'assujettissement : exhortant la République en bon Ami & fidele Allié, de vouloir bien s'y conformer, afin de prévenir les differens qui pourroient s'élever à cette occasion entre

plusieurs Princes de l'Europe.

Après la mort du Général Flemming. le Roi s'appliqua extraordinairement au redressement de ses Finances. & à la recherche des concussions, vexations & oppressions, dont plusieurs Magistrats. Ministres & Officiers étoient accusez. Pour cet effet Sa Maiesté nomma une Commission composée du Comte de Friese Grand Chambellan. du Consciller privé Zeck & de Messieurs de Wichmanshausen & Packbusch. Ces Messieurs se rendirent 2 Zittau, où ils: firent d'abord arrêter le Sindic qui en: étoit aussi Bourgueinaites. Ce Prince établit encore quelques autres Commillions qui firent grand bruit & jettérent la terreur dans tous les esprits.

Le Roi s'occupoit encore à prepas rer soutes choses pour la Diéte génée rule, qui devoit lo tenir à Gradno, Sp où il devoit aussi le trouver. Sa Man

jesté écrivit à ce sujet avant son départ Farment de Saxe, à plusieurs Senateurs pour les exhorter à disposer les Nonces à y venir avec un esprit d'union, & à s'y comporter suivant les Loix du Royaume, en donnant chacun sa voix selon son rang & les instruction dont il seroit chargé. Que ceux qui auroient quelque chole à proposer, ne le fissent plus en menaçant d'abord de rompre les Conférences, si on ne suivoit leur opinion. Que ceux qui auroient des querelles, se soumissent au jugement du Senat, & que si contre toute attente, il se commettoit des excès pareils à ceux des Diétes précédentes, les Auteurs du desordre fussent punis conformément aux Loix, que si ensin toutes les exhortations paternelles de Sa Majesté n'avoient aucun effet, elle fût authorisée à prendre les mesures necessaires pour le bien public.

Lorsque ce Prince eut reglé les principales afaires, qui le retenoient en Saxe, il partit de Dresde pour War-saxe, il partit de Dresde pour War-saxe, une des premieres postes sur sa route. Ce sut là que Sa Majesté axpedia douze Ordres Royaux, afin de retrancher plusieurs pensions, vou-Ee 2 lant

-/ 45

FREDERIC lant faire éxécuter ses volontez pendant Aveustre son absence, pour éviter les sollicitations dont elle auroit été accablée.

Sa Majesté arriva à Warsovie le 3. May 1729. Le lendemain de son arrivée le Grand-Chancelier de la Couronne lui addressa le discours suivant, au nom de tous les Senateurs.

#### SIRE.

Es Etats & les Sujets de ce Royau-Lme, se félicitent & remercient la Tout Puissant du bonbeur qu'ils ont de voir Sa Majesté de retour en ce Royaume. L'Etat de santé dans lequel vous vous trouvez, SIRE, a fait succeder la jose à la triftesse, que votre maladie avoit répandue dans les cœurs de vos fideles Su-Vôtre beureuse arrivée redouble cette joye, & l'espérance que nous avons de jouir long-tems de la présence da Vôtre Majesté, y met le comble. Nous venons tous vous temoigner le désir que nous aurons de vous voir bien-tôt dans une Diéte Générale, au milieu de vos fidéles Etats. comme un Père au milieu de ses Enfans. · Nous espérons . SIRE, que nôtre unanimité, nôtre attachement sincère à Vôtre Majesté & au bien de notre chere Patrie; ďé.

détruirent les mauvaises idées qu'on FARDERIE Dourroit vous avoir données du contrai-

Peu de tems après l'arrivée de Sa-Majesté, il se tint un grand Conseil dans lequel on proposa les quatre Points suivans. 1. S'il étoit necessaire de convoquer une Diéte extraordinaire. 2. De recommencer les Conférences avec les Ministres Etrangers. 3. De chercher un fonds pour reparer les Fortifications de Caminieck, à cause des grands préparatifs de Guerre que faisoient les Turcs. 4. S'il ne seroit pas necessaire de réparer le Château de Cracovie. Sur quoi il fut resolu que la Diéte seroit convoquée pour le 22, Août à Grodno; qu'on nommeroit des Commissaires au sujet des Conférences que l'on proposoit de recommencer avec les Ministres Etrangers; qu'on employeroit loixante mille Rixdalders pour les reparations necessaires de Caminieck . & une pareille somme pour reparer le Château de Cracovie. Il fut aussi resolu de payer quarante-mille Rixdalders pour les arrérages de l'Arrillerie de la Couronne, de donnermille Talens au Vaivode de Cujavie, pour l'indemnifer des dépenses qu'il Ee 4

Farbranc avoit faites dans son voyage de Rome Avenue & d'en envoyer autant au Ministre de la République qui residoit alors dans

cette Cour-là.

Comme le tems de la Diéte générale s'aprochoit, on vit paroitre avant l'ouverture qui s'en fit les griefs des Non-Corformistes qui demandoient d'être retablis dans tous leurs Droits & Libertez. Ces griefs contenoient en substance: 1. Que depuis la Paix d'Oliva, on leur avoit enlevé tant en Pologne qu'en Lithuanie & en Prusse. 128. Eglises & 46. Ecoles. 2. Qu'on les avoit entiérement chassez de celles dont ils avoient l'usage en commun avec les Catholiques : 3. Que la plûpart des revenus affectez pour l'entretien de leurs Ministres, avoient été donnez aux Couvens, de sorte que ces pauvres Gens ne pouvoient qu'à peine sublister: 4. Que dans les Villes & Villages; dont le Magistrat étoit composé de Cátholiques & de Protestans, ces derniers étoient entiérement exclus de la Magistrature: 5. Qu'on avoit enlevé de tems en tems des Enfans des Protestans pour les mettre dans des Couvens, où on les avoit élevez dans la Réligion Catholique: 6. Que 6. Que lorsqu'il s'agissoit de mettre Farrando quelque Taxe particulière sur les Ha-Augusta bitans du Royaume, on avoit remarqué que les Protestans avoient été taxez au double à proportion des autres Habitans, de sorte que leur condition étoit pire que celle des Juiss, dont on n'exigeoit que la Capitation ordinaire.

Le Marquis de Monti Ambassadeur de France, qui arriva dans ce tems-là à Warsovie, eut à ce sujet quelques Conférences avec les Ministres des Puissances Protestantes, à qui il declara qu'il avoit ordre de sa Cour de se joindre à eux à la Diéte, pour obtenir le retablissement de toutes choses par raport aux Dissidens, conformément au Traité d'Oliva. La Ville de Danzie envoya aussi deux Députez, avec ordre d'assister à la Diéte & d'y maintenir les Privileges des Protestans.

D'un autre côté le Prince Dolgaruki, Ministre de Russie, sit les demandes suivantes, auxquelles on devoit repondre à la Diéte. Ces demandes portoient, 1. Que la République indemnisat la Cour de Russie des dépenses qu'elle avoit saites dans la dernière

Ec 5

Guer-

Resource Guerre contre la Suede. 2. Que le Avauste. Roi & la République reconnussent formellement Sa Majesté Czarienne en qualité d'Empereur de toute la Russe.

3. Qu'on rendît aux Chretiens Grees les Fglises qui leur avoient été enlevées dans le Grand Duché de Lithuavie & dans le Royaume. 4. Qu'on donnât une entiere satisfaction aux Protestans par raport au libre exercice de leur Religion, & en les remettant en possession de leurs Libertez & Privileges conformément au Traité d'Oliva.

Il parut à peu près dans ce même tems une Lettre de Sa Majesté Polonoise, en reponse à celle que le Roi de Suede lui avoit écrite le 2 Mai de cette année. Ces deux. Princes qui ne respiroient que la Paix, vouloient en établir une qui fût solide & formelle, par des promesses reciproques & autentiques, entre l'Electorat de Saxe & la Couronne de Suede. La Lettre du Roi de Suede étoit concue en ces termes.

FREDERIÖ

A FREDERIC AUGUSTE, Roi de Pologne &c.

## Tres-Puissant Prince,

Ous Frederic, par la Grace de Dieu, Roi de Suede &c. , Comme des le commencement de ,, notre Regne, un de nos premiers soins a été de vivre en parfaite Intelligence avec toutes les Puissances étrangeres, & principalement avec celles qui nous sont voisines, nous , avons été principalement attentifs , à retablir par des voyes amiables, , l'Amitié & l'Union , qui , comme , il est notoire, ont été troublées en-, tre le feu Roi Charles XII. notre , Prédecesseur, de glorieuse mémoi-,, re, & Vôtre Majesté, de même , qu'entre leurs Etats respectifs, Pro-,, vinces & autres Terres situées dans ,, l'Empire: & comme tout ce qui a , donné lieu aux précedens troubles, ,, ou ce qui les a entretenus, a réel-, lement cessé depuis long-tems de ,, part & d'autre, & que d'ailleurs, , tant de nôtre côté, que de la part , de V. M., le desir de voir l'ancien-, nc

Farpune ,, ne amitié & bon voisinage retablis, », s'est manisché de plus en plus, par ,, où les Sujets de part & d'autre » jouissent en esset de la Tranquilité ,, & de la Paix, en sorte qu'il sem-» ble n'y manquer plus rien que de » voir ces vues louables & chrétien-", ne confirmées & rendues publiques » par une Déclaration solemnelle & », par écrit, nous n'avons pas voulu manquer de notre côté de la mettre ,, en exécution, en consequence de , la Convention faite dans les Cours », respectives, & en consideration ,, d'une pareille Déclaration qui nous », a été promise de la part de V. Ma» " jesté.

, C'est pourquoi nous déclarons de , la manière la plus solemnelle, par , nôtre présente Lettre, promettons & voulons, que dès à présent entre , nous & nos Successeurs à la Couronne, comme aussi entre le Royaume de Suede & ses Provinces & Pays , situez tant au dedans qu'au dehors , de l'Empire d'une part, & V. M. , & ses Successeurs à l'Electorat de , Saxe, & autres Provinces & Terres y appartenant, tant au dedans que hors de l'Empire d'autre part, tous

4, tous les précédens Troubles & Dif- FARDERNE , ferens quelque nom qu'on puisse Aveusse, " leur donner, cesseront, seront abolis & demeureront dans un éternel oubli: Nous voulons au contraire ", qu'il y ait une Paix généralé & du-, rable, & une amitié sincére, & que , bien loin qu'on puisse de part & , d'autre, ouvertement ou en secret, , directement ou indirectement, en-, treprendre la moindre chose qui y " foit opposée, on longe au contraire , à avancer & soutenir l'Honneur. le Bien ; & l'Utilité réciproques. , en prévenant de part & d'autre les Dommages, & qu'on ne néglige rien pour tendre constante & selide la Paix retablie entre Nous & , V. M. & les lujets respectifs, d'u-" ne manière qu'Elle ne puisse jamais is être rompúe ni troublée. .. Et comme nous donnons à cette , nôtre Déclaration une force pareille à celle d'un Traité formel de Paix. " & que Nous pous obligeons d'en s éxécuter la contenu de la mêma manière que si elle avoit été établie & conclue par des Négociations , dans les formes, Nous attendons

la même chose de la part de V. M.

, d'au-

## 446 HISTOIRE DES Rois

AUGUSTE.

Fazonie , d'autant plus que pour l'intérêt ,, commun, on est déjà convenu à cet

" égard, & que nous avons en V.M.

une confiance fraternelle.

,, Au furplus, Nous fommes tou-

" jours prêts à témoigner à Votre Ma-

j, jesté toute sorte d'amitié.

Fait à Stokholm le 9. Mai 1729:

> De V. Majesté le très-affectionné Frére, Oncle & Cousin.

figné. FREDERIC.

Plus bas, CEDERNCREUTZ.

Voici la Reponse que le Roi de Pologne fit à cette Lettre.

A FREDERIC, Roide Suede &c.

Très Puissant Prince.

Y Ous Frederic Auguste, par la Grace de Dieu, Roi de Pologne. Electeur de Saxe &cs Nous avons faix avec beaucoup de contentement la lestura de la Lettre de Voire Majesté du 9. Mais d'autant que nous en avons trouvé le contenu entierement conforme aux sentimens que

que nous avons temoignez il y a long-Federic tems, & que nous avons fait constamment paroitre, principalement depuis Pavénement de V. M. au Trône, suivant
son propre aveu, une poreille inclination
& désir pour le retablissement de l'amisié
& l'union, qui comme le marque V. M.,
ont été troublées entre nous & le feu Roi
Charles XII., de glorieuse mémoire Prédecesseur de V. M., & nôtre Electorat,
Provinces & Pays respectifs situez dans
l'Empire.

Dans cette situation d'afaires, & après que, comme le remarque V. M.,
tout ce qui a donné lieu aux précèdens
Troubles, ou ce qui les a entretenus, à
réellement cesse depuis long-tems, &
qu'au cantraire la correspondance & la
bonne harmonie a été renouvellée & augmentée de tems en tems, par où nos sujets de part & d'autre se voyent depuis
plusieurs années retablis dans leur précedente Tranquilité, & jouissent en esset de
la Paix, en sorte qu'il semble qu'il n'y
manque plus à présent que de consirmer
par une Déclaration solemnelle & par dcrit ces vues louables & Chrétiennes.

Comme donc Nous recevous avec un cœur sincere la Déclaration de Paix de V. M. saite suivant la Couvention, & que

## 448 HISTOIRE BES Rois

Avouste, que nous étions prets de faire à V. M. une pareille Déclaration, Nous déclarons par la présente, de la manière la plus, solemnelle, promettons & voulons que des à présent entre Nous & nos Successeure à l'Electorat de Saxe, Provinces y appartenant, & autres situées dans l'Empire, d'un rôte, & V. M. ses Successeurs à la Couronne & Royaume de Suede, Provinces & Terres y appartenant, situées tant au dedans que bors l'Empire, tous les précedens Troubles & Différends cesferont, seront abolis, & demeyreront dans un éternel oubli: Nous voulons au contraire qu'il y ait une Paix générale & durable, & que bien loin qu'on puisse de part & d'autre, ou en secret, directement ou indirectement, entreprendre quelque chose qui y soit opposée; on songe au contraire à avancer & soutenir l'Honneur, le Bien & PUtilité réciproques 2000 prévemant de part & d'autre les Dommages, & qu'on ne neglige rien pour rendre constante & solide la Paix, retablie entre Nous V. M. & les Sujets respectifs, d'une manière qu'elle ne puisse jamais &tre rompue ni troublée.

Et pour plus grande force de cette nôtre Déclaration, Nous voulons qu'elle ait la même vigueur qu'un Iraité solemnel

de Paise, & Nous nous obligeons d'en Farderse exécuter le contenu de la même manière Auguste, que si elle avoit été établie & concluë par des Négociations dans les formes, d'autant plus que pour l'intérêt commun, on est déjà convenu à cet égard, & que nous avons pareillement une constance fraternelle en V. M.

Au surplus, Nous sommes toujours prêts à temoigner à V. M. toute sorte d'Amitié.

Fait à Warlovie le 2. Juin 1729.

De V. M. le très-affectionné
Frère & Oncle.
Signé, AUGUSTE ROI.
Plus bas, E. C., Comte de
MANTEUFFEL.

Le 12. Août Sa Majesté Polonoise partit de Warsovie pour se rendre à Grodno, où Elle arriva le 16. du même Mois. Le 22. jour sixé pour l'ouverture de la Diéte, le Staroste Spinsaki s'adressa à Sa Majesté, pour lui demander la permission de prendre le Bâton & la Direction de la Chambre des Nonces. Le Roi lui accorda cette demande, en lui recommandant en même tems pour le Maréchallat sutur Tome III.

#### AND HISTOIRE DES ROIS

Aveusth

Fandure le Sieur Plater, Staroste de Danebourg. Monsieur Potocki Maréchal de la Diéte prêcêdente, auroit dû selon l'usage ordinaire reprendre le Bâton; mais comme il avoit été fait Maréchal de la Cour & par conséquent Ministre de la Couronne, il se trouvoit empêché par-là d'exercer cette fonction dans la Chambre des Nonces.

> La premiere Session fut ouverte par le Staroste Spiski, qui proposa d'abord une Députation au Nonce du Pape, pour lui demander de quel œil le S. Pere regardoit la Constitution de la derniere Diéte de Grodno, en tant qu'elle concernoit le S. Siege. propolition revoltatous les Nonces, qui la trouvérent d'autant plus étrange, qu'on auroit du proposer l'élection d'un nouveau Maréchal, sans laquelle la Diéte ne peut avoir aucune activité. Cependant le Staroste, pour calmer les esprits, prit la parole & représenta à l'Assemblée, que, puisqu'elle n'aprouvoit pas l'idée qu'il avoit euë, il les prioit de proceder à l'élection d'un Maréchal, & de commencer ensuite leurs déliberations par la proposition qu'il venoit de leur faire. Sur cela quelques Nonces de Lithuanie dirent, que

que puisqu'il s'agissoit de matieres sur Farment lesquelles on commenceroit à délibe-Avens rer, ils étoient d'avis qu'il falloit commencer par examiner avant toutes choses, si la presente Diéte devoit être regardée comme une Diéte ordinaire, ou comme une extraordinaire. Cette nouvelle proposition causa de grandes contestations, & néanmoins ces mêmes Nonces la réitérérent encore le lendemain, ajoutant, que si on vouloit faire passer la Diéte pour une Diéte ordinaire, elle étoit contraire aux Loix, selon lesquelles elle eutdû se tenir des l'année précédente; & que si elle devoit être extraordinaire, elle ne devoit durer que quinze jours. Tous les Nonces de la Couronne, & furtout le Sieur Karwowski, Nonce de Podlachie, répondirent là-dessus, que cette question étoit hors de saison, & que pour y répondre, il n'y avoit qu'à regarder les Universaux expediez des l'année précedente de Fraustade; & l'année courante de Warfovie; que ces derniers Universaux portoient expressément que la maladie malheureusement survenue au Roi, ayant empêché les Etats de la République de s'assembler au tems préscrit par les Ff 2

Parderic Loix, S. M. souhaitoit que la Diéte Auguste. se tint dans le cours de l'année présente à Grodno par les mêmes Nonces, dès lors actuellement élus; que cette déclaration étant une preuve maniseste que la présente Diéte étoit la même qui se seroit tenue onze mois plûtôt, si l'incident susdit ne l'avoit empêché, il ne seroit pas naturel de la regarder comme extraordinaire, ni comme contraire aux Constitutions, à moins qu'il ne se trouvât quelque Loi, à lui inconnue, qui désendît aux Rois de Pologne, de tomber malades.

Les Lithuaniens n'ayant rien à repliquer à ces raisons, le Staroste Spiski proposa aux Nonces de lui donner Commission d'aller supplier le Roi, de s'expliquer sur cette matière. Les Nonces lui répondirent qu'il devoit se souvenir, que leur Chambre étant sans activité, tant qu'elle n'avoit pas élu de Maréchal, ils n'étoient pas en état de resoudre une Députation au Roi; mais qu'étant lui même Nonce, il pouvoit, s'il vouloit, dire à Sa Majesté, Li Elle vouloit l'écouter, tout ce qu'il trouvoit à-propos, pourvû qu'il ne lui parlât pas de la part de la Chambre, mais en son nom particulier

lier; sur quoi la Session sut limitée FRYDERIE jusqu'au sur lendemain, le lendemain AUGUSTE.

étant un jour de fête.

Dans la Session suivante le Staroste Spiski demanda aux Nonces s'ils vouloient proceder à l'election d'un Maréchal; mais quelques-uns d'entre les Lithuaniens continuerent à trouver à redire aux formalitez de la présente Diéte, & à la regarder du moins comme extraordinaire, déclamant en même tems contre la collation des charges de Lithuanie à des Sujets de la Couronne, & contre ceux des Ministres d'Etat, qui s'aviserent de sortir, contre les Loix, des Limites du Royaume, & de passer même à des Cours
étrangeres.

Plusieurs Nonces de la Couronne eurent beau leur représenter que s'il y avoit eu quelques changemens au terme & aux circonstances de la Diéte fixée par les Loix, ils ne provenoient que d'une nécessité absolue, & de l'indisposition du Roi, qui ne souffroient aucune Loi, d'autant plus que le salut, & la conservation de la santé de Sa Majesté étoit au dessus de tout ce qu'on pourroit leur préserire; que les Universaux, les Instructions, &

Ff 3 leur

## 406 Histoire des Rois

Frances grande partie des autres Nonces regar-Auguste, dassent cette protestation comme nulle & sans effet, dans un tems où jusqu'à l'élection du Maréchal toutes voix sont reputées pour passives sur toute autre matiére, on trouva néanmoins à propos de députer quelques - uns de l'Assemblée pour tâcher de ramener lesdits Protestans; & de renvoyer en attendant les délibérations au Lundi fuivant.

Le 30. le Staroste Spiski, commença par représenter qu'on devoit avant tout entendre le raport des Députez nommez le Samedi précédent, pour engager les Nonces, qui étoient sortis en protestant, de rentrer dans la Chambre. Mr. Horaim l'un de ces Nonces & Notaire de Wilna, qui étoit présent, s'oposa au raport, & ne voulut pas consentir que l'on mît aucune afaire en délibération, puisque tout seroit inutile, selon lui, puisqu'on avoit protesté formellement contre tout ce qui avoit été fait, ou seroit à faire; il sut appuyé par Mr. Potosky. Le Staroste Spisky, ne voyant pas moyen de sur-monter cet obstacle, voulut remettre l'Assemblée au lendemain, mais les Protestents ne voulurent pas y consemir.

On patienta pendant quelques heures Fardran dans l'espérance de les ramener, mais un Extrait autentique de la protestation des Nonces de Lithuanie faite au Grod, (qui est un Tribunal) avant éré infinué à l'Assemblée, le Starolle ne pût plus résister à l'opiniatreté de ceux qui vouloient la rupture de la Diéte, en sorte qu'il fut obligé de separer l'Assemblée, &

de rompre ainsi la Diéte.

Les mêmes Nonces qui rompirent cette Diéte, publiérent un Maniseste, par lequel ils se plaignoient entr'autres: Qu'on avoit introduit dans le Royaume une espece de Triumvirat: Qu'on avoit disposé des Charges Militaires en faveur des Etrangers, & particuliérement de celles des Régimens des Gardes de la Couronne & de Lithuanie, dont l'Officier-Commendant étoit non seulement Etranger, mais même de la Religion Protestante: Qu'on enrolloit du monde par force dans le Royaume, sous prétexte de lever de grands hommes: Qu'on donnoit les Chargest par faveur, sans faire attention aux Personnes qui les méritoient par leurs services: Que les Finances de

FREDERIC de la République n'étoient pas bien Aveuste. administrées: Que le séjour que quelques Ministres de la Couronne avoient fait à Berlin, donnoit de l'ombrage à la République: Et enfin, qu'on employoit dans les Cours Etrangeres des Ministres qui n'étoient

pas Polonois. Le Roi établit aussi, après la rupture de la Diéte, un Senatus Concilium, auquel il fit les propositions suivantes. 1. Sa Majesté demande l'avis du Senat, sur les moyens de reparer le trifte accident de la rupture de la Diéte. 2. Puisqu'il paroît par les réponses que la Cour de Rome a faites aux Lettres du Roi & aux propositions du Palatin de Lublin, Ambassadeur auprès du St. Siége que le Pape est dans la disposition de renouveller les anciennes conventions entre le St. Siége & la République, S. M. trouve qu'il est nécessaire de convenir des moyens dont la République pourroit se servir pour témoigner sa considération au St. Siége, & le désir qu'elle a d'attirer de. plus en plus l'estime paternelle de la Cour de Rome. 3. S'il convient de rentrer

rentrer en conférence avec les Mi-FREDERIC nistres des Puissances voisines.

Les Resolutions que prit le Senat portoient, que pour remedier à la dissolution de la Diéte, Sa Majesté en indiquoit une nouvelle à Grodno pour l'année suivante, au jour marqué par la Loi, en observant préalablement les solemnitez accoutumées. 2. Que Sa Majesté enjoignoit au Palatin de Lublin, Grand Député auprès du S. Siége, de continuer la Conférence avec le Révérendissime Nonce de Sa Sainteté, & le chargoit non seulement de lui témoigner une particuliere satisfaction & reconnoissance pour la proposition de Sa Sainteté envers la République à l'égard des concordats à expédier ; mais encore de l'affurer que de la part de la République, il ne seroit rien fait qui pût déplaire au S. Pére; qu'au contraire dans la prochaine Diéte on prendroit des mesures conformes aux désirs du Pontise, au sujet des modifications de la Constitution de Grodno. 3. S. M. jugeoir à propos que les contérences désignées par la Loi. avec les Ministres Etrangers reprissent leurs cours à Warsovie le 23 Janvicr

## 460 Histoire Des Rois

FARDERIE vier de l'année suivante, & qu'il étoit de l'intérêt & de l'avantage de la République que le Rév. Archevêque de Gnesne, Primat du Royaume & du Grand Duché de Lithuanie, y affistât, & que pour cet effet la résidence & prélence des mêmes Ministres étoient nécessaires, moyennant la notification, du Grand-Maréchal du Royaume. 4. A la place de M. Jean Felix Szaniowski, Evêque de Chelm, nommé à l'Evêché de Wilna, S. M. subrogeoit M. Stanislas Hosses, Evêque de Kaminieck, pour Président du Tribunal de Radom. 5. Outre cela S M. enjoignoit au Grand Trésorier du Royaume, de l'autorité du présent Senatus-Consulte, de payer sur le Trésor, tant du Royaume que du Grand Duché de Lithuanie, aux Officiers Dépuois tez par l'Armée de la Couronne vers la Diéte, par forme de gratification la specie me de 2000. florins argent de Pologne; à Mr. Studzinski, Capitaine de Bracklau 2000. écus; à Mr. Rollkoyskin3000, écus pour les dépendes faues par lui à l'occasion de l'Ambassade de Tarta-rie; à Mr. Slawski 1000, écus, à Mr. Iwanski les sommes assignées par les résolutions antérieures du Senat. S. M. affiassignoit à M. Zuchet, Résident à la Fardrais Cour de Rome, outre la pension ordi- Aususta, naire de 500. écus, une pareille somme de 500. autres écus; aux Successeurs de Mr. Wisser Vincenti, Agent Romain, 1000. écus pour arrérages de pension: à Mr. le Comte Mariani 500. écus, & de plus à Mr. Buzzi Sécretaire 200. écus, & ordonnoit que lesdites formes seroient payées récliement & en effet par ledit Grand Trésorier de la Couronne. 6. De plus vouloit & ordonnoit S. M. que le Grand Trésorier du Royaume & du Grand Duché de Lithuanie, payât aussi sans aucun delai la premiere somme de 12000. florins de Pologne, asfignée en faveur du Monastère de Clarenberg de Czenstochon par la Constitution de l'an 1717; la seconde leguée par testament du feu Mr. Chomestow, Palatin de Mazovie, Maître de Camp de l'Armée de la Couronne, à lui due pour son Ambassade à la Cour de Russien, comme aussi la somme destinée par le même Testateur pour la fondation d'un Monastere de Religieuses de la Visitation à Lublin, & enfin à Mr. Wyrozienski les sommes qui lui avoient

FREDERIC été assignées par les conclusions pré-Avours. cédentes des Senatus-Constitu.

> Le Roi très peu satisfait de ce qui s'étoit passé à la Diéte de Grodne partit de cette Ville avec precipitation, & arriva à Dresde le 12. Septembre, n'ayant employé que dix jours à ce voyage. Après le départ de Sa Ma-jésté les Lithuaniens signérent la Protestation suivante. Nous protestons 1. contre tout ce qui pourra donner atteinte au Droit de libre Election & aux autres privileges de la Pologne. 2. Contre le mélange ou l'incorporation qui a été faite de Troupes Saxonnes dans l'Armée de la Couronne. 3. Contre l'Alliance étroite avec l'Electeur de B. . . . . Contre le départ du Roi sans l'agrément des Senateurs & des Grands du Royaume. 5. Contre la distribution qui a été faite, à notre infçu, de plusieurs Charges, qui ont été conferées à des Etrangers.

On peut juger par là de la grande division qui devoit alors regner en Pologne. On ne parloit par tout que de Confédération dans l'idée où l'on étoit, que la Cour de Saxe & de Berlin prenoient ensemble des mesures pour contraindre la Diéte à se conformer aux intentions de la Cour. Com-

me on repandoit tous les jours dans le Fairder Public un grand nombre de Libelles Auguste. Et de Pasquinades, Sa Majesté ne pût se dispenser d'envoyer aux Magistrats des principales Villes du Royaume des ordres très-précis afin d'en empêcher l'impression. Tous ces troubles donnerent lieu à la Lettre suivante écrite de Petricow, par un Gentilhomme Polonois, & adressée à un Ministre Etranger à Warsovie. Elle étoit datée du 27. Novembre 1729.

# Monsieur,

" J'ai remarqué comme vous, dans " quelques Nouvelles publiques, les " Passages qu'on y a inserez touchant " les afaires de *Pologne*. Le tour " qu'on y donne découvre suffisamment par quelle sorte de gens cela " a été suggeré, & que l'intention est d'en imposer au Public.

" Vous étes vous-même témoin, Monsieur, qu'on ne connoit parmi nous, ni Parti de Saxe, ni Parti de stanislas, & je doute fort qu'il y ait dans tout le Royaume un Polomois assez hardi pour le dire de l'un ou de l'autre, dans le sens des Nou-

FREDERIC AUGUSTE

, vellistes. Je ne disconviens pas " néanmoins qu'il n'y ait plusieurs " Partis differens en Pologne: Il y en , a un qu'on peut appeller celui des ,, Polyphages, qui, non contens d'êso tre en possession des premiers Digni-,, tez de la République, & du Sénar, prétendent forcer le Roi à leur con-" ferer aussi le Commendement des , Armées, afin d'être encore plus en se état d'affouvir leur ambition & ava-" rice, & d'opprimer leurs Fréres. , Vous en connoissez un autre, à " qui je donnerai le nom de Tantales. , lesquels, comme vous ne l'ignorez " pas, s'étoient mis en tête d'obliger , le Roi à leur confier le Tresor de , la République, mais ce Prince é-, clairé n'ayant pû être ébloui par " les profits chimériques qu'ils lui fai-" soient entrevoir, & ayant conferé , la Charge du Grand Trésorier de , la Couronne à un Seigneur, qui me-, rite par toutes sortes d'endroits d'en " être revetu, ils en sont piquez &c " voudroient s'en vanger. Sur quoi ,, il faut remarquer, que le Chef des , Tantales, est quasi tout seul de son " Parti, la plûpart du petit nombre u de ses Adhérans l'ayant abandonné, " apròs

39 après les échantillons qu'il donna de Fardis de 30 de 19 de 19

, te de Grodno.

" Il y a un troisième Parti, qu'on pourroit nommer celui des Radot-" teurs: il consiste dans une vintaine " de personnes, dont vous avez vû les , noms imprimez au bas d'un Ecrit, publié par quelques Visionaires a-, près ladite Diéte, sous le Titre de Supplement au Manifeste, &c. Il n'y , a qu'à les connoitre personnellement , pour être convaincu du cas qu'on en .. doit faire. Vous connoissez le Chef " qu'ils se sont donné, & il est notoi-" re que la crapule & les années l'ont fait tomber dans l'enfance: Leur " Imprimé même prouve, combien ,, ils sont peu instruits des Loix de leur Patrie, & de la Vérité des faits qu'ils alléguent. Le raisonnement Latin, que vous approuvâtes tant o quand nous le lûmes ensemble ces , jours passez, & qui va être traduit en François, démontre clairement " l'un & l'autre. Notez, s'il vous ,, plait, que comme les deux derniers , de ces trois Partis n'ont eux-mêmes "'ni assez de credit, ni assez de forces , pour se faire redouter, ile s'atta-Tom. III. " chent Gg

Frederic , chent au premier , qui semble les " avoir reçus plûtôt pour grossir son , train, que pour en tirer beaucoup

" d'avantage.

, Nous connoissons un quatriéme " Parti, qui est-celui du Bien Public, ou pour me servir du terme d'un " Nouvelliste, celui de la Liberté. " Ce Parti, dont le Roi est le Chef , & l'appui, est composé des trois " quarts & demi de la République, , & de tout ce qu'il y a de Gens , d'honneur, de bon-sens & de conn sidération dans le Royaume. Le but de ce Parti est de maintenir la " Liberté, de perpetuer la forme pré-, sente du Gouvernement sur l'Elecn tion libre des Rois, & de mettre , de justes bornes à l'ambition, à l'avarice démesurée, & à l'esprit re-, muant des trois poignées de Mutins, dont je viens de faire le dénombrement. Vous comprenez bien, Mon-, sieur, que ce même Parti étant le , plus fort en bonnes raisons, il n'au-, ra pas beaucoup de peine à reduire , les trois autres, & que, si les Loix " qu'on veut faire contre cux, ne sont " pas suffisantes pour en venir à bout, , on ne manquera pas d'autres moyens , pour

, pour les mettre à la raison, dès que Farraire ,, leur pétulance sera parvenue à un

» certain point de maturité.

" Voilà les Partis qui sont mainte-" nant connus en Pologne, & à quoi " aboutit tout ce fantôme de sermentation dont certains Nouvellistes a-

breuvent le Public. "

Quelques Seigneurs Polonois s'assemblérent aussi dans le tems de ces divifions à Oliva, pour déliberer sur les moyens qu'il y auroit à prendre, afin d'éviter une rupture avec quelques Puissances Protestantes. Les plus moderez d'entre eux proposérent de maintenir les Non-Conformistes dans la jouissance de leurs Privilèges; de retablir les Magistrats de Thorn dans la liberté de faire leurs Elections après la mort des Conseillers Catholiques qui étoient actuellement en charge; d'entrer en accommodement par voye d'échange, ausujet des Eglises qui avoient été ôtées aux Protestans; & enfin, d'accorder une amnistie générale &c une entière liberté de conscience : Mais ce projet fut rejetté par quelques Prélats & Seigneurs, qui prétendoient qu'un tel accommodement deshonnoreroit la République, & qu'il paroi-Gg 2

FREDERIC troit qu'elle auroit été obligée de céder Ausustre. aux instances des Puissances Protestantes, dans une afaire qu'elle pourroit

terminer sans leur participation.

1730.

Il ne se passa rien de fort important en Pologne l'année suivante, mais il y cut à Mulhberg par ordre de sa Majesté un Campement dont la magnificence surpassa tout ce qu'on avoit vû de plus beau & de plus brillant dans l'Empire depuis plusieurs siecles, Mulbburg est une petite Ville sur l'Elbe à 7. milles de Dresde & à deux de 7 orgaw. Le Roi de Prusse, un grand nombre de Princes, & de personnes du premier rang s'y trouverent, & eurent chacun leur Ouartier. Celui de sa Majesté Polonoise étoit à Radewitz. Le Roi de Prusse, les Princes de Neustadt, de Lichtenstein & de Holstein, le Duc de Wirtenberg & le Comte Maurice de Saxe, campoient près de Radewitz; le Prince Royal de Saxe à Tieffenau . & sept Princes de Dessau près de Glaubitz. Les Suites & Domestiques de tous ces Princes avoient leurs Quartiers à Meisson, Neuwalde, & Sponsherg. Les grands Officiers & Seigneurs de la Cour de Saxe avoient leurs Quartiers aux endroits suivans; savoir, le Baron

ron de Lowendal, Grand Maréchal, FREDERIC à Garss; le Comte de Friese, à Marge-Augusts. sitz; le Comre de Manteuffel, à Cillnitz; le Comte de Hoym, à Naundorff; le Comte de Lutzelbourg, à Wildensaeyen; le Marquis de Fleuri, à Ipsoiten: Mr. le Grand Ecuyer, à Rotha; le Baron de Seyfferitz, Grand Echanson, à Neyritz; le Baron de Seyfferitz, Grand Maître de Cuisine, à Peritz; & Mr. de Hongwitz, Maréchal de la Cour. à Baude. Les Princes suivans avoient leurs Quartiers, savoir; le Prince de Gotha, à Sekassa; le Prince de Weymar, à Robersen, 2. Princes de Hesse-Cassel, à Strebla; les Princes de Rudelstadt, & de Hildburgbausen, à Frankenseyl; les Princes de Cothen & de Promnitz, à Kreynitz; le Prince de Darmstadt, à Seustitz, & le Prince de Sondershausen, à Coremzkirck. Les Ambassadeurs & Ministres Etrangers avoient leurs Quartiers, savoir; le Nonce du Pape, les Ministres de France & de Suede, à Groba: le Ministre de l'Empereur, à Walda; les Ministres de la Grande-Brétagne & de Hollande, à Canitz; le Ministre de Prusse, à Riese, & le Ministre de Gg 3 21145-

## 470. HISTOIRE DÉS ROIS

Maréchal de Nassmar à Cosseilz; les Seigneurs Colonois, à Grosseaux de Duc de Weissensels, les Généraux de Cagnasco, de Baudis, de Milchau, de St. Paul, de Bose, de Montmorenci & de Castel, à Joscien. Outre cela le Roi avoit assigné des Villages aux environs du Camp pour chaque Nation, sans oublier même les Turcs.

On prétend que le Roi sit à l'occasion de ce Campement des depenses extraordinaires. Celles de la Table de sa Majesté & de sa Maison montoient à 12, cent milles Rixdaldres. Celles des Tentes & Logemens des Princes & Seigneurs invitez, à 750, milles Rixdaldres. Celles des Equipages des Generaux à 500, milles storins, ce qui montoit à près de sept millions.

A l'égard de la disposition & de la magnificence de ce superbe Camp, on pourra en juger par la relation suivante. Il étoit divisé en deux Lignes, dont chacune comprenoit la moitié de l'Armée, & occupoit toute la largeur de la plaine de Mulbberg qui a deux milles de long sur une de large. La Cavalerie étoit placée sur les deux aî-

les de chaque ligne, & l'Artillerie au Frederie milieu. Les coins & les extremitez Augustra. du Camp étoient terminez par des piramides de pierre de taille, au nombre de 8., de la hauteur de 36. pieds, & très bien taillées, avec des ornemens. Ces piramides marquoient l'étendue de la place d'armes, qui étoit un quarré d'une mille de longueur sur une pareille, largeur. Du côté de l'aîle droite, ésoit le Palais du Général Comte de Wackerbaerth & les Tentes de ses autres Officiers, qui étoient magnifiques. Le quartier du Roi, qui étoit à un gros quart de lieue de distance étoit placé sur une éminence. Les Ltrangers logeoient dans les Villages des envions du Camp. Les Généraux avolent leurs quartiers dans le Bourg de Zeithayn. Les Comédiens & les Muficiens du Roi logeoint dans un Village à trois quarts de lieuë du Palais de S. M., auprès duquel on avoit bâti une Maison, où il y avoit tous les soirs Comédie Italienne, & Concert. Il y avoit sur l'Elbe, une petite Flotte, composée de 30. bâtimens, qui servoient à aller chercher des provisions à Dresde, & tout ce dont on avoit bésoin pour l'usage du Camp, dans les cnvi-Gg 4

FREDERIC environs duquel étoient les Magazins, Auguste les Brasseries & les Boulangeries. On avoit aussi construit sur l'Elbe trois Ponts volans, dont le premier & le second étoient appuyez chacun sur 32. bâtimens, d'où l'on avoit tiré le jour de la S. Jean un feu d'artifice. dont les fusées surpassoient de beaucoup en grandeur celles dont on se sert ordinairement. Le Roi voyoit ce feu des fenêrres de son Pavillon, qui étoit sur une hauteur, environné de barriéres, & précedé d'une espéce de fossé. Les cuisines, & les caves étoient au bas de cette hauteur. Le plein-pié du Pavillon contenoit plusieurs appartemens, Coridors, & Galeries, dont les fenêtres avoient vuë fur le Camp. L'étage qui étoit au dessus, étoit distribué en divers appartemens, au milieu desquels on avoit pratiqué une grande Sale, dont les quatre principales croisées étoient revêtues de balcons. Tout ce bâtiment, qui étoît peint, polivoit contenir facilement quatre mille personnes; le frontispice étoit à la Mansarde, & le toit étoit surmonté de l'Etendart, représentant un Echiquier, avec ces mots Otis Martis. La Gar-

Garde intérieure du Pavillon étoit Farperie composée de Cadets, & la Garde ex-Augustre. térieure de Janissaires. Les Palais du Roi étoit auffi d'une très-belle structure: S. M y logeoit avée les Comtesses d'Orzelska, Bieninska, & Kileys, Ce Palais étoit superbement meublé & environné de plus de cent Tentes, dont la plus grande partie étoit occu-pée par les Officiers de la Cour; & il y en avoit vingt dans lesquelles on tenoit tous les jours table ouverte. A environ cent pas du Palais étoit le quartier du Roi de Prusse, & du Prince Royal: Les Princes d'Anbalt & de Bevern logeoient dans le même quartier, qui consistoit en un bâtiment quarré, à quatre avenues, fortifié d'un rempart & d'un fossé. La Garde de S. M. Prussienne étoit composée de Janissaires & de Grands-Grenadiers. Ces Tentes de ce quartier, au nombre de 20. étoient grandes & magnifiques: Dans celles du milieu qui étoit octogone il il y avoit une belle Sale, où l'on entroit par quatre differens endroits, & elle étoit revetue de belles fenêtres: Les avenues aux quartiers Royaux étoient éclairées la nuit, par des lanternes, dont il y en avoit huit Gg 5 fort

## 474 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC fort grandes & faites d'une façon par-Aveusta ticulière. Il y avoit à cheque côté des portes du quartier de Prusse, deux de ces lanternes, placées à l'opposite des pramides; elles étoient d'un verre très-fin appliqué sur un autre verre, à petits quarreaux, qui par la reflexion de la lamiére . augmentoient confidérablement la clarté. Au côté droit du quartier du Roi de Pologne, campoient les Cadets , les Gentilshommes & les Compagnies libres, & au côté gauche, les Janissaires, les Spahis & les Cosaques. L'Armée consistoit en 20. mille hommes d'Infanterie, & en dix mille de Cavalerie. Entre les différens Corps de Troupes de la Maiton du Roi, celui des Chevaliers-Gardes, étoit le plus considérable, il étoit composé de Gentilhommes & d'Officiers. & leurs chevaux étoient des mieux choisis: Leurs habits étoient d'écarlatte richement galonnez à paremens bleus 4 & ils portoient brodée sur la poittine une étoile bleue, & sur le dos l'étoile & l'ordre du Roi. Il est à remarquer que l'habillement des Chevaliers-Gardes, aussi bien que de tout le reste de l'Armée étoit neuf jusqu'à la moindre pièce ensorte que cela

cela faisoit un très-bel effet. Les Faiderie grands Mousquetaires à cheval étoient Auguste. aussi vêtus avec beaucoup de propreté, de même que les Grenadiers à cheval. dont les habits étoient de très-belle écarlatte avec des Vestes jaunes; les manches étoient faites à la Romaine, & leurs bonets étoient si chargez d'argent qu'ils paroissoient massifs; les armes du Roi y étoient travaillées en émail. Le reste de la Cavallerie, confistant en Dragons & en Cuirassiers, étoit à proportion très-leste, sur tout le Régiment des Gardes du Corps, qui n'étoit composé que d'hommes choisis: & leurs habits étoient cramoisi & bleu-mourant avec de grands galons d'or. L'Infanterie ne le cedoit pas à la Cavalerie, ni en magnificence ni en propreté. Le Officiers en général étoient magnifiquement habillez. La dextérité avec laquelle les Grenadiers faisoient l'exercice étoit digne d'admiration : Ceux d'entr'eux qui avoient des galons d'art gent fur leurs habits, avoient parcille, ment des bonnets couverts de plaques d'argent: ils en avoient aussi sur leurs bandoulières. De tous les Regimens de Grenadiers, celui de Lutowsky é-FOIL

## 476 HISTOIRE DES Rois

PREDERIC AUGUSTE.

toit le plus beau, tant par la grandeur des hommes qui le composoient, que par la richesse de leurs habits, qui étoient couleur de citron avec des Galons d'argent & des paremens d'un rouge clair. Les Régimens d'Artillerie, de Fuzeliers & de Canoniers étoient aussi en très-bel ordre. Ceux de l'Artillerie avoient des Tambours d'une grandeur extraordinairé qui étoient sur un chariot attelé à quatre chevaux. Le Conducteur étoit proportionné en grandeur aux Tambours; il avoit huit pieds de haut, & étoit accompagné dans son char par un Nain More. Les Troupes qui campoient séparément, étoient les Janissaires, les Spahis, les Compagnies libres & les Cadets: Ces derniers étoient tous de jeunes Gentilshommes trèsbien faits, leur habillement étoit d'écarlate, galonné d'argent, les armes du Roi étoient émaillées sur leurs bandoulières, & leurs épées étoient d'argent massif. Le Corps des Spahis étoit une sorte de Milice Turque, ils avoient aussi de très-beaux chevaux. & l'on se servoit d'eux pour, écarter se peuple lorsque les Troupes faisoient l'exercice. A l'égard du Corps des Janissai-

res, il pouvoit être mis au nombre Farmente des plus beaux; leur extérieur, leurs Aveuste. habits & leurs armes les auroient fait prendre pour des véritables Turcs, sur tout quand on entendoit leur musique; ils avoient pour instrumens des petits chalumaux, dont le son, pareil au cris que font les enfans, étoit augmenté par le bruit des petits Tambours & de deux assiétes de laiton qu'ils frapoient l'une contre l'autre. Les Officiers qui commendoient ce corps, étoient aussi très-magnifiques, ayant des robes de taffetas brodé d'argent. Les Domestiques de Cour avoient tous des habits également superbes. Les Heyduques & les Porteurs étoient vêtus de satin avec des galons d'argent. Une coutume assez singulière qui s'observoit dans le Camp, c'est que le Roi de Pologne étoit toûjours accompagné par 8. hommes, & le Roi de Prusse par un pareil nombre d'autres, dont le regard étoit autant féroce que celui des premiers étoit agreable: Ceux qui suivoient S. M. Polonoise étoient habillez à peu près comme des Heyduques, excepté que leurs habits étoient d'écarlatte fine. Ceux de la suite du Roi de Prosse, étoient vétus

# 478 Histoire Des Rois

en Bachas; leurs soutanes étoient d'une étoffe jaune brodée en argent. Le Ros de Prosse & toute sa suite qui étoit composée de 150. personnes, étoient habillez d'écarlate, avec des galons d'or.

Ce fut le 10. Mai que Sa Majesté Polonoise partit de Leipsich pour se rendre à ce Camp, dans le dessein d'y voir arriver les Troupes qui le devoient former, & de disposer toutes choses pour la Revue générale & pour les Exercices militaires. Comme le Roi de Prusse devoit y arriver le 21. du même mois, Sa Majesté Polonoise attendit ce jour-là son arrivée sous une Tente à moitié ouverte sur le grand chemin de Cosdorff. Tous les Chevavaliers de l'Ordre de l'Aigle blanc, au nombre de 35. ou 36. s'y trouvérent à 7. heures, les Militaires étoient à la Suite du Prince Royal, & les autres accompagnez du Comte de Friefe, Grand Chambelan. A 8. heures on vit paroître le Roi de Prusse à Cheval, suivi de plusseurs Princes, Généraux, Colonels & autres Officiers, au nombre de 160. S.M. s'étant levée de sa Chaise, & ayent fait quelques pas vers le Roi de Prusse, ce dernier mit pied

pied à terre à la distance de 50 pas, & FREDERIC vint embrasser le Roi, à qui il préfenta en même tems les Personnes de sa suite. S. M. Prussienne reçut ensuite les complimens que lui firent les Chevaliers de l'Aigle blanc, les uns en paroles, les autres par des profondes réverences. Après les complimens réciproques, les deux Rois s'approcherent de la Tente, le long de laquelle on avoit placé une Table fort bien servie: L.M., L.A.R., les principaux Seigneurs de la suite du Roi de Prusse & quelques-uns de celle de Sa Majesté. se mirent à Table sans cérémonie. & le chapeau sur la tête, ainsi qu'on étoit convenu d'avance. Peu de tems après, les Chevaux de main de S M. les Carosses & quantité d'autres Voitures de differente espéce, toutes magnifiques & attellées à 6. Chevaux, défilérent devant la Tente. Les deux Rois montérent dans une Caleche. & arriverent à 10, heures au Quartier de S. M.

Sur la fin de Mai Sa Majesté Polonoile mit fin à tous les divertissemens du Campement par une grande Chasse qu'Elle donna au Roi de Prusse, & où l'on tua à coups de Bale 1100. Pieces,

# 480 Histoire DES Rois

Farbrate tant Cerfs, que Biches, Chevreuils & Aveusse. Sangliers. Ces deux Princes se separerement ensuite avec de grandes marques d'amitié & de tendresse, & des assirances réitérées d'une union inviolable.

Après cette léparation Sa Majesté Polonoise ne tarda pas à se rendre en Pologne, où Elle étoit attendue avec grande impatience. Dès que ce Prince fut arrivé à Warsovie, le peuple temoigna beaucoup d'empressement de le voir, ce qui l'engagea à paroitre aux fenerres de son Palais. Peu de tems après Sa Majesté partit de Warsovie pour se rendre à Grodno, où Elle devoit assister à l'ouverture de la Diéte; qui se fit le 2. Octobre. . Ce fut le Prince Lubomirski qui présida à cette Assemblée jusqu'à l'élection d'un nouveau Maréchal. D'abord il discours aux Nonces, par lequel après des vœux au Ciel pour l'heureux succès de leurs Déliberations, & après les avoir fait ressouvenir que l'année précédente il avoit commencé les inviter à la soumission dûe à l'Eglise Romaine, il les exhorta de proceder fans délai à l'élection d'un Maréchal. Le plus grand nombre demanda là-dessus la permission de pouvoir voter chacun iclon

selon son rang; mais Mr. Sikorski, un Farranze des Nonces de Prusse s'y opposa, alle-August guant qu'il falloit que les sentences prononcées au Tribunal de Radom contre le Palatin de Pomeranie fussent auparavent levées, afin qu'il pût fans opposition prendre sa place au Senat, & pria le Directeur d'en faire des représentations au Roi. Sur ce qu'on lui fit connoitre de même qu'a ses Collegues, les autres Nonces de Prusse. que la Chambre ne pourroit se rendre ni chez le Roi ni au Senat sans avoir préalablement élû un Maréchal, ils se désistèrent de leur inhibition, & consentirent à l'élection d'un Maréchal. à condition néanmoins qu'après qu'elle seroit faite on ne procederoit à autre chose avant que les Griefs de la Province de Pomeranie fusient accommodez. Cet incident ayant été ajusté les Nonces de Lithuanie en firent naitre un autre, prétendant qu'il faloit auparavant ôter la tache imprimée sur tout le Grand Duché de Lithuanie, par des protestations faites, contre les Nonces devant divers Tribunaux,& qui néanmoins n'avoient pas été produites dans les Dietines, lors de l'élection de ces Nonce.s Le Directeur répresenta, que Iome III. Ηh puis-

# 482 Histoire Des Rors

Pardeale puisqu'on n'avoit pas apporté des Documens contre ceux contre lesquels on avoit protesté sur le même pied de Pannée precedente, exemple que les Nonces de Libuarie venoient d'alleguer, ils pouroient bien nonobstant leur contradiction permettre qu'on procedat à l'élection d'un Maréchal: mais ils persisterent dans leur opposition. D'un autre côté le Staroste de Radom donna à connoître qu'il ne consentiroit pas, ni que la session sinit, ni qu'on accordat la permission de voter que pour élire un Maréchal. Ladessus chacun se leva de sa place, & après avoir parlé encore quelque tems, le Directeur ajourna la chambre jusqu'au lendemain dans l'esperance qu'en attendant on trouveroit moyen de terminer le differend des Nonces de Lithumie, se reservant en même tems de commencer la session par l'élection d'un Maréchal; & 👊 cas que les Nonces de Lithuanie persistassent dans leur oposition de faire juger les accusez sous le Bâton de Maréchal.

On ne prit aucune resolution dans les Sessions suivantes, parcequ'on ne pût jamais convenir de l'election s'un Ma-

Maréchal, de forte que la Diété se PERDERIE separa sans aucun fruit. Comme le Musuers Senatus - Constium devoit s'assembler cinq jours après la Diére, le Roi sit expedier le même jour les points suivans, sur lesquels les Ministres devoient deliberer. 1. Que comme la Diéte générale avoit été rompue 2. fois de suite, ce qui étoit saps exemple, il falloit voir par quel moyen on pourroit y remedier, & dans quel tems il faudroit tenir un autre Assenblée. 2. Comme aussi dans quel tems on tiendroit les Diétines de Relations. 2. Que le Palatin de Lublin étant d'accord avec Mr. le Nonce, son Ambassade à la Cour de Rome devoit enfin avoir lieu pour le bien public. 4. Que les Conferences devant être senues avec les Minustres au sujet de la Constitution de l'année 1726., on en devoit marquer le tems. 5. Qu'il étoit encore secessaire de fournir 69. mille florins pour achever les Fortifications du Château de Cracovie, qui avoient été fort avancées avec la modique somme de 120 mille florins. syron y avoit déjà emploiez.

Après le Senatus-Constituen le Roi partit de Gradus pour se rendre à War-Hh 2 sovie.

ARDERIE Sovie, accompagné du Vice-Chancelier. Augusti. du Porte-Epée de la Couronne, du Comte de Frisen & de Mrs. Bruhe & Bernsdorff. Les Deputez des Non-Conformistes ayant presenté à Sa Maiesté une humble Remontrance, pour la supplier de les maintenir dans le libre exercice de leur Religion, suivant les Loix du Royaume & les Traitez, ce Prince les ecouta très-favorablement en presence du Vice-Chancelier de la Couronne & de plusieurs Senateurs. & eut la bonté de recommander cette afaire au Senat, avec ordre d'enjoindre à tous les Palatins & Starostes, d'empêcher toutes les vexations qu'on pouroit faire aux Protestans, & de se conformer à ce sujet à la Teneur du Traité d'Oliva. Le Nonce du Pape informé de ces ordres favorables & équitables de Sa Maj: voulut les travérser par des representations, mais le Roi lui repondit qu'il étoit établi de Dieu pour proteger ses Sujets, aucune exception, & pour les maintenir dans leurs Privilegés conformément aux Loix du Royaume,

Au commencement de l'année juivante Messieurs Schaup & Woodward Ministres de la Grande Bretagne presen-

1731.

fenterent à Sa Majesté Polonoise le Farderic Memoire suivant en faveur des Non-Conformisses.

#### SIRE.

" C'est à regrèt que le Roi de la , Grande Bretagne notre Maitre, se ,, voit obligé de recourir derechef à ., l'Amitié de Vôtre Majesté, en fa-, veur d'une partie de ses Sujets, à qui d'autres font des torts manifes-,, tes, uniquement pour diferer d'o-, pinion avec eux sur quelques points , de Religion; Mais comme, malgré les Sentimens de Justice & d'Humanité, que Vôtre Majesté & la , République ont à diverses reprises " declaré à leur égard, des Particu-,, liers de ce Royaume continuent à les maltraiter, au mépris des Loix & de la charité, le Roi nôtre Maitre, touché de compassion, s'adresse encore avec la même confiance à Vôtre Majesté, bien persuadé, que quand Elle en sera informée, Elle mettra une bonne fois la main, à ce que de pareils abus soient repa-", rez, & n'arrivent plus à l'avenir. "Le detail, SIRE, en seroit Hh 3

# 486 Historke des Rois

AUGUSTE:

FREDERIC ,, trop long, & paroitroit petit être d'autant moins croyable à Vôtre Majesté, qu'il viendroit de nous, qui pouvons être suspects de partialité; Mais si Vôtre Majesté daignoit donner Commission à son Ministre, ou à qui Elle jugera plus , expedient d'examiner les Griefs des ; Diffidens, soit pour y remedier au-, tant qu'on le pourra, dès à present, , soit pour préparer ce qu'il faudra, " afin qu'il y soit plus amplement & plus solidement pourvu par la prochaine Diéte, Vôtre Majesté ne tarderoit pas à être convaincue par El-, le même, que l'on sappe par les fondemens leurs Droits & leurs Privileges les plus incontestables; & que dans peu ils seroient totale-, ment dépouillez de leurs Eglises, , de leurs Ecoles, & même de leurs Possessions & Libertés temporelles, , si Vôtre Majesté & la République les abandonnoient au zèle inmoderé & illegitime de leurs Malveuil-, lans.

" Mais en attendant, SIRE qu'on " puisse duement prendre connoissan-" ce des Torts déjà faits aux Diffidens. & les redresser, le plus pressé sem-, ble

, ble être, que Vôtre Majesté mette Farbrate ordre à ce qu'il ne leur en soit pas Ausura fait de nouveaux. Pour cet effet, .. nous suplions très humblement & très instamment Vôtre Majesté, qu'il lui plaise d'enjoindre sans delai aux Evêques & aux Magistrats de ce Royaume, qu'ils ne permettent pas , que rien soit innové au préjudice , des Droits & Privileges des Diffi-, dens; Qu'on ne mette plus d'obsta-, cle à leur Culte, où il est établi; , Qu'on ne les empêche plus de re-" parer leurs Eglises & leurs Ecoles , qui tombent en ruine; Que ni par in Citation ni par Complication, on " ne les force plus à répondre devant , des Juges incompetens, pour des , Caules expressément & très prudemment reservées aux Diétes Ge-, nerales, ou au Tribunal immediat , de Vôtre Majesté, &c. ,, Nous avons, SIRE, d'autant " plus lieu d'esperer, que Vôtre Ma-, jesté se hâtera de tendre une main " secourable à ses pauvres Sujets Disse-, dens, que l'Interêt de l'Etat, & " celui même de la Religion, " blent l'éxiger. Ils sont Membres de

,, cette République, aussi bien que les Hh 4 , Ca-

## 488 HISTOIRE DES Rois

Catholiques Romains; Vôtre Ma-" jesté est leur Pere Commun ; Les " mêmes Loix assurent les Droits & , les Libertés des uns & des autres ; , On ne pourroit sans injustice, les exclure de la Protection de ces , Loix, tant qu'ils y obéissent avec , fidelité & avec éxactitude; " demandent, SIRE, qu'à être train tez en bons Citoyens, tandis qu'ils se comportent comme tels; Et ils ne reclament l'autorité publique, que contre des Particuliension des Tribunaux inferieurs, qui abusent de la leur; la Licence à cet égard pouvant devenir aussi dangereuse à ,, la République en general, qu'elle , l'est aujourd'hui aux Dissidens en , particulier.

, Un autre grand Royaume s'est " privé d'un nombre très - considera-, ble de bons & utiles Sujets, en pri-" vant les Protestans de leurs Droits ., Legitimement aquis; Et Vôtre Ma-, jesté, en garantissant ceux des Dissi-,, dens des atteintes qu'on y donne, , contribueroit également à accroitre

,, le Commerce des Sujets de cette Ré-" publique.

Supposé même, SIRE, que , dans

dans les Traitemens severes qu'on pardinant, fait essure aux Dissidens, l'on n'eut Auguste, pour but, que de les amener à l'union des sentimens en matiere de Religion, Vôtre Majesté est trop éclairée, pour ne pas reconnoitre par l'experience de tous les Siecles, que la contrainte est la voye la moins propre & la moins naturelle pour y parvenir; Et que les Catholiques Romains qui habitent dans les Etats, Protestans de l'Europe, ne pourroient qu'être exposez aux mêmes vexations qui seroient tolerées ici contre les Dissidens.

"Ces considerations, SIRE, nous font tout attendre de l'Equité de la Sagesse de Vôtre Majesté. Le Roi nôtre Maitre sera très-sensible aux égards qu'Elle voudra bien avoir pour son Intercession; & il se servira de son côté, de la Condescendance qu'il espere de Vôtre Majesté & de la République, pour s'autoriser de plus en plus, à continuer aux Catholiques Romains de son Royaume, la douceur & l'indulgence dont ils jouissent sous son Gouvernement.

,, Nous faisons, SIRE, bien des Hh 5 ,, vœux

PREDERIO 14 VOEUX pour la prosperité constante. ,, du Regne de Vôtre Majesté, & fommes avec un très - profond res-

, pect, &c. &c.

Il y eut cette même année des Conférences entre les Ministres Etrangers. & les Senateurs & Députez que le Roi nomma pour y affister. Ces Conférences devoient rouler sur les points suivans. r. De la restitution des places situées sur les Frontieres de Silesia. 2. Des prétentions reciproques de la Russie & de la Pologne. 3. Du renouvellement des Traitez avec la Suede. & des prétentions de la Pologne. vexations commises for les Frontieres par les Prussiens. g. Des sujets de plaintes qu'on avoit de ce que les Turcs avoient non seulement fortifié Chochim. contre la teneur du Traité de Carlowiz, mais encore introduit des nouveautez dans les Douanes au grand préiudice du Commerce.

Les Senateurs & Députez que le Roi avoit nommé, pour conferer avec les Ministres Etrangers, étoient l'Evêque de Cujavie, le Grand Maréchal de la Couronne & les Starostes Lenerge & de Radzijawski, avec l'Ambassadeur de l'Empereur; le Palatin de Nevo-

gred, le Vice-Chancelier & le Grand Farmure Veneur de Lithuanie, le Chambellan Augusta. Gostirski & le Staroste Zolnicki, avec le Ministre Plénipotentaire de Russie; l'Evêque de Plotzki, le Grand Trésorier de Lithuanie, le Porte - Enseigne de la Couronne & le Staroste Zidowski. avec les Ministres de Suede; l'Evêque de Cracovie, le Burgrave de Russie, le Veneur de Lomze & l'Enscigne de Mobilow. avec les Ministres de Prusse. & les Palatins de Russie & de Lublin, le Régimentaire de la Couronne & le Grand Porte-Enseigne de la Couronne, avec le Ministre de la Porte. Le Primat communica à ces Commissaires un Diplome de Sa Majesté, qui déclaroit qu'étant obligée pour des raisons importantes de retourner dans ses Etats Héreditaires, Elle donnoit auxdits Commissaires un Plein Pouvoir de conclure & terminer les affaires qui étoient sur le tapis avec les Ministres Etrangers, & d'agir comme si Elle étoit presente. Mais ni la Declaration du Roi. ni les exhortations du Primat, ni les soins qu'il se donna pour faire réussir tes Conférences n'eurent pas le succès qu'on en avoit esperé. Il parut par le raport que firent les Commissaires au Primat

Pardene Primat que l'Ambassadeur de l'Empe-Ayeuste, reur y avoit declaré, qu'il se reseroit à sa résolution de l'année précedente, laquelle avoit été approuvée par S. M. I.: Que le Ministre de Russie en se referant pareillement à sa derniere resolution, avoit dit que la Cour ne prétendoit pas ôter à la République la Courlande; mais qu'elle souhaitoit que cette Province fut conservée dans ses Droits, sans · être partagée en Palatinats, ajoûtant|que sa Cour demandoit aussi satisfaction sur ses prétentions. Que le Ministre de Prusse y avoit remis un Ecrit fort ample, demandant qu'on accordat à son Principal le Titre de Roi de Prusse, & que fur les Griefs qui lui avoient été présentez par l'Evêque de Cracovie, il avoit répondu qu'il devoit attendre làdessus les ordres de sa Cour: Et que le Secretaire de Suede n'avoit rien propolé, sous prétexte qu'il n'avoit aucun pouvoir pendant l'abience de l'Ambassadeur du Roi son Maitre. Après la rupture des Conférences, quelques Ministres Etrangers infinuerent au Primat du Royaume, en forme de protestation, que leur présence n'étant plus nécessaire dans le Royaume, vû le peu de succès des Conserences qui

s'étoient tenues, ils avoient résolu d'al-fammas ler joindre le Roi en Saxe. Le Nonce du Pape declara aussi au Primat, que comme les Evêques & le Clergé de Pologne continuoient à disposer souverainement des assaires Ecclésiastiques, contre l'intention du Roi & au mépris de l'autorité de S. S., il ne pouvoit

plus rester dans le Royaume.

Le Ministre de Russie remit au Primat un Memoire fort ample, concernant les Prétentions de l'Imperatrice, sa Maîtresse contre la Pologne: Il contenoit entr'autres, que Sa Majesté Imperiale ne vouloit en aucune maniere renoncer à sa juste Prétention par raport aux sommes avancées à la Répu--blique par le feu Empereur Pierre le Grand, montant à près de 8 millions Polonois, qu'Elle ne pouvoit permettre que le Duché Courlande, après la mort du Duc Regnant, fût partagé en Palatinats pour être incorporez dans le Royaume; & que la République ne devoit pas prendre en mauvaise part les instances que l'Imperatrice continuoit de faire par ses Ministres pour l'entiere & exacte éxécution du Traité d'Oliva.

Comme Sa Majesté Polonoise étoit partie

partie pour Dresde, plusieurs Senateurs AUGUSTE resolurent de lui envoyer une Députation solemnelle, pour lui representer, que comme les Conferences avec les Ministres avoient été infructueuses. & que ces derniers avoient fait entendre que si l'on tardoit plus long-tems à retablir les afaires sur le pié du Traité d'Oliva, leurs Principaux ne manqueroient pas de prendre les mesures convenables pour y parvenir, il étoit necessaire de convoquer au plûtôt une pouvelle Diéte générale & de la faire assembler à Warlovie.

Tandis que les Ministres des Puissances Protestantes s'employoient en faveur des Non-conformistes, quelquesuns d'entre ces derniers s'assemblérent à Dantzic, & resolurent de porter leurs plaintes au Primat du Royaume. à qui ils écrivirent la Lettre suivante.

#### Monseigneur.

. Comme l'autorité Primatiale de " Votre Altesse, a toûjours été notre unique recours dans les adversitez , auxquelles nous sommes depuis si , long-tems exposez, nous aurious

, souhaité, dans la copjoncture pre-

" fente

, sente, où nous paroissons menacez Fardraje , de très - grande malheurs, quoi qu'in-Avents, nocens & injustement opprimez, de pouvoir nous rendre tous en personnes à War/ovie, pour nous prosterner aux pieds de Votre Altesse; l'assurer de notre veneration sincére. , qui lui est dûë comme à celui qui " remplit la premiere dignité de l'E-,, tat, & lui exposer nos plaintes & nos foupirs; mais nous n'olons paroitre dans cette Capitale, de peur , de nous exposer à de plus grands " foupçons de la part de nos ennemis. " Ains, nous prenons la liberté de presenter à Votre Altesse nos trèshumbles remontrances. Nous nous promettons de son équité reconnue, " qu'Elle les recevra, avec autant de , bonté, qu'il y a de sincerité & de parfaite innocence de notre part, à " les lui adresser. Depuis le fatal tumulte de Thorn. , dont, plût à Dieu, qu'il n'eût ja-

" mais été parlé, il est notoire, combien dans les Diétines on a été animé contre nos personnes & contre , nos vies; oubliant que nous sommes du même sang & des mêmes os , que les autres sujets, en telle sorte,

qu'à

406 Histoire Des Rois

Palentare , qu'à peine avons nous pu nous met " tre à l'abri, contre tant de persecu-, tions: Et quoi que nous n'ayons , pas eu la moindre part à cette malheureuse affaire nous avons cepen-" dant gardé le filence & souffert pa-, tiemment les animolitez, lesquelles , nous avons considerées comme provenant d'un Zéle de Religion in-

" discret. " Mais d'autant, que quelques-unes , des dernieres Diétines ont de nouy veau declamé contre nous, comme " mis de la Patrie, & que les Eglises " & les Paroissiens, ne discontinuent point, au grand danger de nos biens ,, & de nos vies, de nous decrier com-" me des Traitres qui entretiennent ,, commerce avec les étrangers, dont , nous appelons Dieu & votre Alteste à temoins de notre innocence à cet égard, il est impossible de garder " plus long tems un silence, qui pour-" roit être imputé à crime.

" C'est pourquoi, sûrs de notre ; ,, innocence, & pouvant protester de-, vant votre Altesse, que nous n'a-» vons d'autre intérêt à cœur que ce-, lui de la Patrie, lequel nous est , com-

2, commun avec tous nos Compatrio-FREDERIE ,, tes, qui, nonobstant notre humilia-25 tion, ne peuvent pas nous renier. " comme leur étant égaux en naissan-,, ce; Nous nous jettons aux pieds de , votre Altesse dans le ferme espoir, », qu'Elle aura compassion de nous. , Nous la prions aussi trés-instam-, ment de nous accorder son appui ,, & sa glorieuse protection. Dans , cette confiance, nous supplions le " Dieu tout puissant, de nous conserver longues années, un Primat " comme vous, Monseigneur, qui êtes un exemple de sagesse & de , modération. Au reste, Nous de-,, meurons avec un profond respect & une foumission sans bornes.

# Monseigneur,

# DE VOTRE ALTESSE,

Les très-bumbles, très-obeissans, trèsfideles, très-soumis & très-respectueux Serviteurs.

Signez, les ains nommez Dissidens de la Haute Pologne & du Grand Duché de Lithuanie.

Tome Ill.

FREDERIC Avevers. Le Roi ayant été informé de tout ce qui se passoit à cet égard, envoya ordre au Primat du Royaume & aux principaux Senateurs, de tenir la main à l'éxecution des Loix qui confirmoient la liberté de Conscience, & de faire en sorte que les Non-Conformisses ne fussent en aucune maniere inquietez par le Clergé Catholique Romain.

Ce Prince affista, pendant son sejour en Saxe, à l'ouverture de la Diéte générale des Etats de cet Electorat. auxquels le Referendaire de Guden fit par ordre de sa Majesté une proposition, qui contenoit douze Articles dont voici la substance. I. Le Roi donne avis à ses Etats que la Commission établie par sa Majesté, terminera le plûtôt qu'il sera possible le redressement des abus qui se sont glissez dans l'Administration de la Justice. II. Sa Majesté leur propose de lever une somme convenable, pour augmenter la Caisse des pauvres & celle des Incendicz, afin d'empêcher qu'il n'y ait des Mendians dans le Pays. III. S. M. fait part à ses Etats des mesures qu'Elle a prises pour que le Regulativum des Contributions du Pays, & la levée des Deniers soient mis sur un meilleur pié,

pié, en vertu des instances faites par FREDERIC leur Assemblée de l'Année 1718. IV. Aveusta, Le Roi informe l'Assemblée que par le moven des Commissions qu'il a établies, il a pourvû & fait cesser les plaintes portées par les Etats des précedentes Diétes par raport aux afaires qui concernent la Land-Accise & la Generale Accife. V. S. Majesté propose aux Etats d'introduire dans le Pais l'égalité de l'aunage, le plus promptement qu'il sera possible. VI. De continuer les Deniers & les Contributions sur le même pié qu'ils ont été accordez par les Etats, savoir - 1. La Land Accife avec un Supplement de 25000. fl: de Misnie par an, afin d'éteindre les vielles Dettes de la Chambre des Rentes: 2. Les Deniers pour les fraix de Legations: 3. Les Deniers pour fournir par an 700. mille fl: pour l'entretien de l'Armée: 4. Les Deniers pour la libre Disposition dans la Caisse militaire: 5, Trois mille Ecus accordez par année pour l'entretien de la Maison de Discipline de Waldsbeim: 6. De lever encore une somme convenable pour achever la Maison de Correction qui se construit actuellement à l'organ: Et 7. de continuer Ti 2

## 500 Histoire des Rois

AUGUSTE,

Farmene jusqu'a l'année 1727. les Impôts qu'on appelle le Land, & le Fleisch Stever, de même que l'Impôt sur le Papier timbré & celui fur les Cartes. VII. De lever une somme convenable pour l'augmentation des Troupes, de même que pour les reparations des Fortifications des Places fortes, & ce qui est necessaire pour remplir les Magafins de Blé VIII. De lever la Somme de 10000 Ecus par an pour la reparation des Digues de l'Elbe, de Mulde & d'Eister, & de continuer de la forte pendant 6. ans. IX. D'indemniser la Chambre des Rentes des Pertes qu'elle avoit faites en faisant des Provisions & Amas de Grains à grands fraix pendant la secheresse de l'année 1726. X. De restituer 30095. storins de Mi/nie que la Chambre des Rentes avoit perdus pendant la secheresse de l'Année 1726. dans la Land-Accise & dans les Péages. XI. De trouver la somme de 130. mille Ecus, afin de rembourier la Chambre des Rentes d'une pareillé somme qu'elle avoit payée pour dégager le Baillage de Wiesenbourg. XII. De faire la somme de 1500. Ecus par an pour un meilleur arrangement dans l'Archive Feodale. &

& pour être en état de payer les Offi-FAPPPRIC ciers qui y étoient employez. XIII. Auguste. De supporter, comme de coûtume, les fraix & les Dépenses de la présente Diété; de déliberer sans perte de tems, & de finir ses Négociations &

séances lé plûtôt qu'il seroit possible. Les Etats accordérent une partie de ces demandes, après avoir tâché mais inutilement d'obtenir quelque dimininution, Avant leur separation, ils presentérent à Sa Majesté un Ecrit, qui contenoit en substance les Articles suivans. I. Qu'il plaise à Sa Majesté de pourvoir à ce que l'Etat de la Religion Evangelique ne soit point inquieté, & qu'il ne soit point permis que rien se fasse qui pût être contraire au veritable sens d'icelle, en vertu du décrèt Royal d'assecuration, rendu à cet égard en l'année 1718. II. Qu'il soit pourvû a la mauvaise coutume qui s'établit de ne pas vaquer au service Divin les fêtes & dimanches, par des ordonnances plus rigides & rigoureuses que celles ci-devant. III. On remercie S. M. du soin qu'elle a pris de faire cesser, & cela par une Commission, les querelles qu'il y a eu entre quelques Theologiens & les Universi-

#### 402 HISTOIRE DES ROIS'

AUGUSTE.

FREDERIC tes de Leipsik & de Wirtemberg, demandant Copie de la Relation que la dite Commission en a faite à Sa Majesté. IVI Que les Juiss ne soient plus tolerez dans le Pays, ou que du moins le nombre en soit diminué, tant pour cause de Blaspheme dans leur culte Divin, dans la Maison qu'ils occupent à Dresde, que par rapport au préjudice qu'ils portent au Commerce. V. On remercie S. M. du soin qu'Elle prend gracieusement que la justice soit administrée comme il faut & avec promptitude. VI. Qu'il plaise à S. M. d'employer tous les Moyens possibles pour que le commerce soit augmenté, & amélioré & de diminuer les Droits & Impôts. VII. De remedier aux ex-cès qui se font dans l'administration des Domaines du Roi; de remedier aussi à ceux qui se sont par les Officiers des Postes, en exigeantides cochers de louage des Passage-Geldt, comme n'ayant jamais été ci-devant en usage. De remedier encore aux Tromperies qui se font dans les exactions du Fleisch-Stever. -VIII. De faire cesser & casser entiérement les accises-Générales, ou du moins les mettre sur un pied à pouvoir être tolerées. 1X. De faire

faire cesser les livrances des fourages FREDERIC que le Pays est obligé de faire jusques Augustra. ici pour la Cavalerie; & il doit être dressée, par les Etats, une Représentation à part à ce fujet. La Ville de Dresde sur tout en dressera une en son particulier, à cause des charges que les habitans ont fur eux par rapport au trop grand nombre de Soldats qu'ils sont obligez de loger chez eux, & aux excès qu'ils sont. X. De renouveller les Patenta Monetalis données ci-devant, & de les faire afficher par tour le Pays afin de faire sortir par-là les monnoyes de vile existance qui s'y sont glissées de nouveau, & d'y faire rentrer les bonnes, ou bien d'établir une commission qui travaille pour en trouver les moyens. XI. De reprimer les dommages que causent grandissime nombre de langliers, cerfs, &cc. Et de donner à cet égard les or-. dres nécessaires & precis à tous les Officiers de la Venerie: & c'est ici où les Etats font des grandes plaintes aussi au sujet du manque de bois, XII. Ressouvenance pour que les Reversales ordinaires soient données d'orénavant en des termes non changez, & d'accorder une Resolution Patriale li 4 fur

# 704 HISTOIRE DES ROIS

Pardrak sur chaque Gravamen porté pendant la

Aveust présente Seance.

Il parut aussi dans ce tems-là un Traité conclu entre Sa Majesté Polonoise, comme Electeur de Saxe, & Sa Majesté Brittannique comme Electeur de Hanqure. Voici le contenu de cette piece.

TRAITE d'Union & d'Alliante entre les Electorats de Saue & de Hanovie, conclu à Dresde le 3. Août 1731.

conclu à Dresde le 3. Août 1731. Uoiqu'il foit notoire, comme Jainsi soit, que les Predecesseurs des Maisons Electorales de Saxe & de Brunswick Lunebourg ayent de , toute ancienneté entretenu ensemble , une bonne intelligence particuliere, laquelle non seulement a donnée , lieu au Traité d'union héréditaire perpetuelle dont l'on est convenu dans l'année 1687, entre les deux " Maisons & a été continuée sans in-27 terruption jusqu'à présent & trans-, mise aux deux Pr. Regnants, mais , de plus a été augmentée par la pro-, ximité que le sang établit entre eux, & par la confideration personnelle " qu'ils se portent l'un à l'autre. & ,, que

que sur ces Motifs & fondements Farderie ,, il ait été agrée de part & d'autre Augusta, de cultiver & cimenter ulterieure-, ment ce lien d'union, d'amitié de , confidence, & de bon voisinage dont on s'est si bien trouvé jusqu'ici, , & à cette fin de dresser ensemble un nouveau Traité defensif acom-, modé aux circonstances du tems , present, & à la sureté & prosperi-,, té de leurs Pays & sujets réspectifs: ,, A ces causes les deux parties sont .. convenu des articles suivants qu'elles 4, ont fait traiter & conclure par leurs Ministres munis de pleins pouvoirs " à ce sujet. 1. Cette Convention & Alliance " defensive n'a pour but de lezer, ni , d'offenier personne, moins encore " l'Empereur & Je St. Empire Ro-, main, mais elle est faite uniquement " en vûë de maintenir les Droits & , les Priviléges des deux hauts con-, tractans, comme aussi pour conser-, ver & deffendre leurs Etats & su-, jets contre toutes attaques & vio-

, lences, de même que contre toutes , prétentions, entrées dans leurs Pays, invalions enterpies, passages de , Troupes & établissement de quar-

li 5 , tiers,

## 406 HISTOIRE DES ROIS

Frederie, tiers, assemblées & revûës d'ar-" mées, contributions & exactions .. contraires aux constitutions. & aux .. Ordonnances d'exécutions de l'Em-, pire, par qui & sous quelque nom . & prétexte que ce puille être. .. 2. Pour cette fin les deux Confederez veulent prendre une entiere , confiance l'un en l'autre & se tenir étroitement liez pour s'entre-aider , de Conseil & d'effet, procurer le , bien l'un de l'autre, s'avertir du , mal & du dommage qui pourroit , les menacer & les détourner, com-" muniquer & consulter souvent & , confidemment ensemble, sur tous , les évenemens dont il pourroit re-, fulter des troubles & des dangers & fur les moyens de les éloigner, & autant qu'ils sera possible prendre ensemble des mesures conformes, & telles qu'elles puissent être avantageuses au public principalement " au service, à l'honneur, au bien, , à la liberté & sureté de Sa Majesté , Impériale & de l'Empire , aussi les , hauts Contractans veulent ordonner aux Ministres qu'ils auront tant à la Diéte de l'Empire, qu'aux assémblées des Cercles, & par tout ail-, leurs

, leurs, de correspondre & communi-FARDERIE! , quer confidemment ensemble, & a- Augusta fin que cette bonne intelligence soit 33 d'autant moins interrompue, en cas , qu'il survint quelques differents en-, tre les deux Maisons Electorales. & , leurs sujet respectifs, l'on tachera ,, avant toutes choses de les terminer à l'amiable & l'on n'en viendra ,, point à des voyes de fait avant d'ayoir pris préalablement tous les mo-" yens propres à accommoder les choses d'une maniere équitable. ,, 2. En vertu de la présente Alliance les Hauts Alliez se promettent " reciproquement qu'au cas que l'un " d'eux vint à être attaqué par qui que .. ce puisse être dans ses Pais & Pro-" vinces, & dans ses Droits & Privin léges contre les Constitutions de , l'Empire, ou bien à être incommo-" dé, troublé, & molesté dans ses " Pais par des Enrolemens, des Re-", vûës, des Quartiers, des Garnisons, , des Marches, des Contributions, " des Demandes, des Provisions, & , des Munitions, ou par d'autres char-,, ges, & exactions semblables, ou au , cas que l'on eut des avis certains , que telles choses dussent arriver.

#### 408 HISTOIRE DES ROIS

Farpeare ... l'autre prendra fidelement le parti " du lezé & sera tenu de lui prêter réellement & en effet le secours promis dans cette Alliance, mais au-" cun des Alliez ne pourra être requis n de fournir du secours à l'autre. si " l'un deux sans communication avec fon Allié, & fans son consentement attaquoit quelqu'un en ennemi, & à main armée, & que par là il fût at-, taqué & poursuivi lui-même dans ses propres Pais, ou dans ses Droits par " l'offensé ou par ses Alliez.

, 4. Dans cette Alliance font com-, pris les deux Electorats, & les Pais , qui y sont incorporés, comme aussi , tous les Pais y apartenants situés en . Allemagne, aussi le Traité d'union " héréditaire de 1687, dont il est fait mention ci-dessus demeure à cet o égard & à tous autres dans toute sa a force comme s'il étoit effectivement inseré dans la présente Alliance.

" 5. Pour ce qui concerne le secours, les Hauts Alliez sont convenus pour cette fois-ci, sans que cela puisse tirer à consequence que l'une des deux parties affistera & aidera l'autre. " le cas de l'Alliance existant, de trois mille hommes de Troupes Al-. lemalemades, savoir deux mille hommes , d'Infanterie & mille de Cavalerie, Augustimais au cas que le requerant trouvât nécessaire qu'il y eut une autre proportion de Cavalerie par raport à la prémiere, en tel cas celui qui aura été requis sera tenu de " lui complaire, & de lui prêter la " main autant qu'il le pourra avec ", l'Infanterie, ou la Cavalerie qu'il , aura fouhaité, moyennant qu'il soit pourvu lui-même de: l'un ou de l'au-, tre au de-là du nombre marqué dans " l'Alliance & qu'il puisse la tenir " prête, & pour lors un Cavalier ou "Dragon sera évalué pour trois hom-, mes de pied, & afin que la differen-, ce des armes & de leurs Calibres dans , les operations qui pourront survenir, , ne cause aucun desordre, comme il " arrive souvent, l'on a trouvé bon que , le cas de l'Envoy du secours arri-, vant, l'on s'entendra ensemble aupa-" ravant & à tems, & l'on conviendra " de l'égalité des armes. , 6. Si le secours dont on est conve-; nu dans cette Alliance n'étoit pas , suffisant à pouvoir détourner le dan-, ger où le trouvera l'offensé, en ce cas les Hauts Alliez conviendront pour ., l'au-

## fio Histoire Des Rois

FREDERIC AUGUSTE.

, l'augmenter au double & même au , triple & ils le regleront de façon , que la partie Requerante ait du moins , chaque fois autant de Troupes que , la partie requise. Aussi dependration til de la volonté du requerant de , demander en tout, ou en partie, le , secours stipulé.

" 7. Chaque Allié est tenu de four-, nir dans le terme de quatre semaines , depuis la requisition faite réellement , lans excuse, oposition, ni delai, , sous quelque prétexte que ce puisse " être, dans le Païs du requerant le se-¿ cours stipulé : cependant il ne sera " point obligé de rompre avec l'ag-, gresseur, mais bien autant qu'il sera " possible d'interposer auprès de lui tous les bons offices les plus propres à procurer à l'offensé une satisfaction & une sureté convenable, mais foit que ces bons offices sortent leur effer ou non, la partie requise n'en sera pas moins tenuë de prêter réellement le secours stipulé, & de le , continuer jusqu'à ce que la partie , lesce soit pleinement rétablie dans 3, l'étatioù elle se trouvoit avant l'iny valion & julqu'à ce que le dommage & le tort qu'elle aura souffert , aitst a été

¿ été duement reparé à moins que celui FREDERIÉ qui fournit le secours ne fût envahi Augustic

& poursuivi lui-même & que pour sa

, propre deffence & délivrance il n'eût , besoin en tout ou en partie de ses Troupes auxiliaires. ,, 8. Lorsque les Troupes se seront piointes, l'Officier qui commandera , les Troupes auxiliaires exercera sur elles sans difficulté ni empêchement aucun, le commandement & la jurisdiction; mais il sera obligé de tenir , bon ordre & discipline militaire & de châtier exemplairement les coupables sans délai, connivence ni égard quelconque, & au cas que la partie o à qui aura été fourni le fecours ne soit pas satisfaite du châtiment qu'aura infligé le General ou l'Officier Commandant de la partie requise, cet Officier tiendra les Delinquans , de quelque état, ou condition qu'ils soient, aussi long-tems en arrêt jusqu'à ce que les Hauts Confédérez , en ayent communiqué emsemble. Pour le Commandement General en " Campagne, & dans les expeditions militaires il restera à celui des Al-, liez & à son General, à qui sera envoye le secours, de maniere pourtant que , l'on

#### HISTOIRE DES Rois

FREDERIC ... l'on n'entreprendra rien d'important ,, avant d'avoir déliberé & pris préalablement resolution sur la chose dans un Conseil de Guerre, en presence

du General ou Officier Commandant qui aura été envoyé par la partie re-

, quise.

" 9. Celui des Alliez qui aura besoin de secours, fera connoître à tems la qualité de l'Officier qu'il destine à , commander en Chef, afin que la partie qui assistera puisse se regler là-,, dessus, & envoyer avec ses Troupes

auxiliaires un Officier Commandant , qui n'ait pas de plus haute char-

, ge que l'autre.

", 10.Le Requerant est tenu de four-,, nir à ses dépens le gros Canon, les " Munitions, & tout ce qui appartient à l'Artillerie de Campagne dont on aura besoin pour operation militaire, en quoi cependant la partie requise lui prêtera la main moyennant , un payement, & une satisfaction rai-, sonnable, s'il a provision de ces , choses dans le voilinage, & qu'il , puisse s'en passer sans se faire tort, la " partie requise de son côté pourvoira 29, ses Troupes de piéces de Canon de " Regiment, & de petites pièces nécesfaires. .. 11. Cc3, 11. Celtii qui donne le secours Est Fardrate 3) obligé d'entretenir ses Troupes auxi- Avenste.

", liaires à les dépens; mais le Reque-", rant mettra ordre à ce qu'on leur

, rant mettra ordre à ce qu'on leur , fournisse & vende à un prix raisonna-

ble & fur le pied qu'il peut l'avoir

,, pour ses propres Troupes, les vivres & l'avoine nécessaires que l'on paye-

, ra regulierement tous les mois. A

, l'égard du foin, de la paile, & du

, paturage on en donnera aux Troupes

,, auxiliaires gratuitement.

" 12 Lorsqu'on envoyera réelle-" ment le secours, les Hauts Alliez " conviendront au juste des reglemens " pour l'entretien des Troupes, pour " la formation des Regimens, des " Compagnies, & autres choses sem-" blables, l'on observera en toutes " choses une parfaite Esalité autant " qu'il sera possible, & l'on évitera &

,, se précautionnera du mieux qu'il se pourra faire contre toute consusion

" & desordres.

, 13. Aucundes Alliez ne demandera à l'autre des passages inutiles de Troupes par ses l'ais, mais en cas qu'une nécessité indispensable, eu égard à la situation du Païs, exige ée passage, l'on se conformera en tout

# 114 Histoire Des Rois

FARDIAGE 29, au reglement pour la marche des Aveuste. 7, Troupes dont on est convenu de

,, part & d'autre, établi le 27. Decem-,, bre 687. sans rien faire qui y soit

.. contraire. , 14. Les deux Hauts Alliez se re-, servent expressément ce à quoi ils , font tenus envers leurs Maisons , conformément aux pactes de famil-" le , & ils s'en tiennent également , aux Alliances, engagement, & reglemens par lesquels ils se trouvent , liez avec d'autres, & cela d'autant , plus qu'ils sont d'une nature à ne , point les empêcher de remplir les " Obligations de la présente Alliance. , 15. Cette Alliance doit durer 2. " ans, & avant qu'ils soient écoulez " Pon traitera de la necessité de la con-, tinuer; mais si vers la fin du tems , fixé l'on se trouvoit dans un dany ger réel & en des opérations mili-, taires, l'on continuera de fouruir ce , à quoi l'on est obligé en vertu de , la présente Alliance, jusques à ce que , le danger ait cessé ,, 16. L'on a agréé & l'on est con-

,, 16. L'on a agréé & l'on est con-, venu, que si quelque Etat de l'Em-,, pire avoit intention d'acceder à la , présente Alliance & donnoit à con-

, noître

# DE POLOGNE SIS

), noître en avoir envie, il y sera ad-Fampane,
), mis par commun accord & consen-Avenie.

, tement moyennant des conditions

,, proportionnées sur lesquelles les ,, deux Alliez delibereront, quand le

, cas y écherra.

,, 17. En foi le présent Traité sera , ratissé par les deux Hauts Contrac-, tans & les ratissications seront é-, changées dans le terme de six se-, maines, à compter du jour de la date , d'icelui ou plûtôt si faire se peut.

"En foi de ce qui est contenu cidessus, tout ce qui a été ainsi traité , & dont l'on est convenu a été expedié en double & les Ministres , Plénipotentiaires des deux parties , en ont signé & scellé chacun un emanural des deux exem-

" plaires échangez. Ainsi fait donné " à Dresde le 3. Août 1731.

Ces dix-huit Articles sont suivis de quelques autres separez et secrèts que l'on s'est promis mutuellement de ne communiquer à personne que 6. mois après la Ratissication.

Après que Sa Majesté Polonoise eut reglé plusieurs afaires importantes, Elle partit de Dresde pour Warsovie où Kka Elle

#### ci6 Histoire des Rois

FARDERIC AUGUSTE,

Elle arriva peu de tems après; Elle s'appliqua d'abord à terminer le différend qui subsistoit depuis quelque tems entre les Maisons de Radziwil & de Sapieba. La succession aux Biens de Sluck, qui raportoient cent mille florins du Rhin par an, avoit donné lieu à cette querelle. Le Prince Ierôme de Radziewil, âgé de 15. ans étoit en possession de ces Biens, & devoit épouser une des Princesses de Sultz-Branche de la Mailon Sapieba, prétendoit que ces Biens lui apartenoient, & vouloit s'en emparer de force. comment ces Biens se trouvoient apartenir à la Maison de Sultzbach. premiere Epouse de l'Electeur Palatin ctoit Louise - Charlotte, Fille de Bogislas. Prince de Radzewil, morte en 1605. ne laissant qu'une Fille Sophie Auguste, Princesse Electorale Héritière de ces Biens, qu'elle porta en Mariage à Jeseph Charles de Neubourg. Prince Palatin Hereditaire de Sultzbach, morte en 1727. laissant trois Filles ses Héritières, en sorte que depuis que ces Biens étoient entrez dans la Maison de Neubourg par le Mariage de la Princesse Louise avec l'Electeur Pale-

Palatin, on les nommoit les Biens de FREDVRIE Neubourg, qu'on vouloit réunir à ceux Auguste. de Radziewil, par le Mariage de la Princesse de Sultzbach, avec son Cou-

fin le Prince Jerôme.

Voilà ce qui fut cause du disserend - qui regnoit entre les deux Missons en question, & qui alla si loin que les Sujets & Adhérens des deux Partis ayant pris les armes; se mirent en Campagne & produisirent de grands ravages. Il y auroit même eu du fang repandu, si le Roi informé de ce qui se passoit, n'eur envoyé ordre aux deux Partis de quitter les armes. Sa Majesté nomma en même tems le Prince Wiesnowieski, Regimentaire de Lithuanie & le Comte Sapieba, Général de la Cavalerie, pour Commissaires, afin de joindre leurs soins à l'autorité des exhortations de S. M:, pour retablir la tranquilité dans ce pays là. Ces deux Seigneurs, Chefs des forces de Lithuanie, disposérent si bien les choses, qu'ils eurent tout d'un coup près de 30. mille Hommes assemblez près de Wilna, sous prétexte d'une Revuë générale; ayant ces forces en main, on n'ola contredire à leurs exhortations. Le Roi renvoya au Tribunal Kk 3

## 418 Histoire DES Rois

Farance de Lisbuarie la connoissance du Procès entre ces deux Maisons; mais le Tribunal intimidé par la grande puissance des Parties, s'excusa de s'en mêler & fit prier le Roi de décider par son autorité, ou de moyenner un accommodement.

1732.

La Commission que le Roi nomma dans la suite pour examiner ces prétentions, conduisit l'afaire à ce point, que l'Electeur Palatin fit offrir 1800. mille florins de Pologne à Messieurs Sapieha. & que ceux-ci reduisirent la prétention de 6. Millions, qu'ils formoient au commencement, à la fomme de 2. Millions 500. mille florins, Les Commissaires & les Interessez de part & d'autre ayant été ensuite appellez devant le Roi, Sa Majesté termina heureulement ce differend, en prononçant que la Maison Palatine devoit s'engager à payer 2. Millions à Messieurs Sapieba, pour extinction destoutes leurs prétentions sur lesdites Tecres dont la Maison de Radziewil resteroit en possession, selon la Convention faite avec S. A. E. Palatine, qui accorda une de ses petites Filles au Prince Cadet de Radziewil.

Lors-

Lorsque ce differend eut été termi- FAEDRAIC né par l'entremise du Roi, on tint quel- Aveusze. ques conferences pour regler le terme & la maniere du payement des deux millions dont on étoit convenu. Mais il y cut sur cela quelques difficultez. Les Seigneurs de la maison de Sapieba demandoient qu'on payât un million avant la S. Jean de l'année 1732. & l'autre million à la S. Jean de l'année 1722. avec l'interêt, & movement des suretez convenables pour leditamillion: D'un autre côte, on offroit de payer les 2. millions en 4. aus; mais le Roi jugea à propos de fixer le terme du Payement dans 2, ans sans payer aucun interêt; & le Ministre Palatin signa l'accommodement sur ce pied là. Il arriva à cette occasion une chose toute singulière. Les Parties interessées avoient paisiblement signé la Convention; elles paroissoient fort contentes lors qu'il prit fantaisse au Staroste Bulonowski de donner à ce sujet, une Scène qui divertit la Cour & la Ville. Comme ce Staroste étoit interessé pour un quinziéme qui devoit lui revenir de ces 2. millions, suivant la repartition qui en en avoit été faite, il s'avisa de demander qu'on lui pa-Kk 4 yât

#### 420 HISTOIRE DES ROIS

PARDERIC yat sur le champ sa quote part. On Avenus lui fit entendre que sa demande imprévue avoit quelque chose de surprenant, puis qu'il savoit bien lui-même qu'il n'y avoit point d'argent en Caisse; & qu'il étoit juste qu'il attendît, aussi bien que les autres, qu'il en fût rentré. Mais au lieu de se rendre à la raison, sa bile s'échausa tellement qu'il protesta, dans son premier seu, contre tout ce qui avoit été reglé; il declara même qu'il s'y opposoit formellement, à moins qu'on ne lui payât, sur le champ, la part qui lui revenoit. On ne pût ni on ne voulut, lui donner la fatisfaction qu'il demandoit: Ce refus le piqua tellement, qu'il alla se ietter dans un Couvent.

Quelques Ecclesiastiques, animez d'un mauvais zèle, firent encore cette année de nouvelles entreprises contre les Non - conformistes, malgré les ordres du Roi qui ne negligeoit rien pour les maintenir dans la jouissance de leurs privileges. Voici à ce sujet ce qui se passa à Jarnowo. L'Official de Cammin, dans la grande Pologne, s'étant rendu dans cette place, accompagné d'un Chanoine & de deux autres Ecclesiastiques, avec ordre d'y fermer l'Eglise

l'Eglise Evangelique. & interdire le fammente Service Divin, les Protestains s'y op- Ausustaposérent avec vigueur, & plusieurs d'entro eux s'étant même assemblez tumultueusement, maltraiterent si fort l'Osficial & ses Compagnons, que le premier en mourut trois jours après, de même qu'un des Ecclesiastiques. cette nouvelle un grand nombre de Polonois des environs étant entrez en armes dans Tamowo, obligérent les Protestans de démolir eux-mêmes leur Eglife. Après cette expedition ils se recipérent, amenant avec eux les Chefs & 'les Principaux d'entre les Protestans, à l'exception du Ministre qui eut le bonheur de se sauver.

Il yeutaussi à Bichow de grands desordres entre les Catholiques & les Greco de cette Place, à l'occasion d'une Eglise Gréque, dont les premiers s'étoient emparez par force. Les autres s'y étant opposez, les deux Partis en swalent aux mains, en sorte que plusieurs personnes y furent tuez de part & d'autre.

Ce fut à peu près dans ce tems-là que le jeune Comte Sapieba se donna la mort par un accident tout-à-fait fatal & imprevu, en chargeant un Pistolet Kk 5 tolet

## 422 HISTOIRE DES Rors

Exercise tolet pour une partie de plaisir où il Augusta devoit affister le lendemain avec quelques amis. D'abord on publia que ce jeune Seigneur s'étoit tué par delespoir, ne pouvant supporter plus longtems la trop grande severité de son Gouverneur. Mais on prétend qu'il n'y eut dans ce malheur ni chagrin ni melancolie, & que ce funcite évenenement arriva de la maniere suivante. Ce jeune Comte étoit à Warlovie & demeuroit chez Me. la Comtesse de Wielopolska sa Grand - Mere. On lui avoit donné pour Gouverneur un Prêtre de l'Ordre due l'on nomme Piarum Schotarum. Cet Ecclésiastique voyant, que son Disciple avoit une passion violente pour les Armes à feu, lui permettoit quelquefois de tirer ou Fusils ou Pistolets en sa présence; mais il lui avoit désendu de tirer lorsqu'il ne seroit pas avec lui. Le 6, de luin, le Gouverneur étant absent, le jeune Comte se disposoit à faire une petite Cavalcade le lendemain, avec d'autres Seigneurs de son âge. Pendant tout æ jour il parut extrêmement gai. Le soir après souper il écarta ses Domestiques, sous divers prétextes, & alla seul dans sa chambre charger les pistolets d'arçon. qu'il

qu'il comptoit tirer le jour suivant pen- FARDERICE dant sa promenade. Quelques - uns de August s. ses Camarades lui avoient fourni de la poudre & des balles, qu'il tenoit cachées dans un tiroir, dont il portoit toujours la clef sur lui. Tout cela so faisoit à l'insqu du Gouverneur, des Parens & même des Domestiques: ainsi il est à croire, que le jeune Comte ne chargeoitses pistolets qu'à la hâte, & dans une crainte continuelle que quelqu'un ne le surprît. même dequoi se persuader, que dans le tems, que le coup partit, il avoit la tête tournée vers la porte de sa chambre, pour regarder s'il mentroit personne. En effet il accommodoit ses pistolets sur une table, qui étoit à main droite; & sa balle, qui lui étoit entrée par l'œil gauche lui fortoit proche de l'oreille droite. De cette sorte, il n'y a pas la moindre apparence que le: coup ait été volontaire. D'ailleurs ce jeune Seigneur étoit naturellement enjoué, & pendant toute la journée, il ne s'étoir occupé, que du plaisir qu'il devoit avoir le lendemain.

Cette même année on éxécuta la juste sentence, rendue par le Conseil de Guerre, contre un nommé Jaques Dar-

# 524 Histoire Des Rois

Prepreze Dargelles natif de Fleurence en Guienne. ANOUSTE. Il étoit Major au Regiment Royal des Gardes de la Couronne de Pologne, & Commandant de Thorn. Il fit paroitre, dans l'exercice de ces deux Emplois, combien il étoit indigne de les posseder. Au mois de Juillet 1727. il avoit reçu par la poste, un sac de deux mille quatre cens soixante quinze Ducats, pour payer ce qui étoit du à son Regiment. Au lieu d'employer cet argent à l'usage auquel il étoit destiné. il mit à la place des ducats, le même nombre de piéces de monnoye de cuivre. Dans le dessein où il étoit d'amasser le plus d'argent qu'il lui seroit possible, & de disparoître ensuite touta-coup, il emprunta de grosses sommes, sur le crédit du Régiment. eut encore recours à d'autres moyens fort indignes, & trompa un grand nombre de perfonnes. Au commencement de l'année 1728. il fit une action, qui mit le comble à son infamie. Il disparut avec une Créature publique, laissant son épouse & six enfans dans un trifte état. On sût, qu'il étoit retourné à Fleurence, & qu'il y vivoit avec la maîtresse. Lui-même se mit peu en peine de cacher le lieu de

de son séjour. Il écrivit plusieurs Let-FREDERIE tres en Pologne. Il eut même l'audace Auguste. d'y envoyer des libelles & des satyres qu'il avoit composé contre plusieurs Grande du Royaume, & contre divers Officiers de son Regiment. On en conserva tous les originaux, écrits de sa main. La conduite que continuoit de tenir ce criminel, fit prendre la résolution d'écrire à la Cour de France, pour demander son extradition en Pologne. Le Roi Très-Chrétien, informé du fondement des accusations portées à sa charge, jugea qu'un homme aussi compable ne devoit pas trouver d'azyle dans son Royaume, quoique ce fût sa Patric. S. M. accorda fon extradition. On le ramena en Pologne. On recome mença l'infbruction de son procèss On forma, pour cet effet, un grande Conseil de guerre extraordinaire. Il y fut déclaré infame, & condamné à avoir son épée rompue, & que les morceaux lui en servient jettez au visage; à recevoir un souflet du Bourreau ; à avoir la main droite coupée, & à être ensuite pendu. Sa Sentence lui fût prononcée conformement à sette décision. Le Roi, ntoujours dispolé

# 426 Histoire des Rois

Famous posé à la clémence, en donna une Appuste nouvelle marque en cette occasion. S. M. eut la bonté de modérer la Sentence. Elle commua la peine de mort en celle d'être ensermé, pour le reste de ses jours, dans la maison de force de Dentzie, dite Raspethauss. Le 19: il recut la punition qu'il méritoit si justement. On le conduisit sur le grand marché de la Ville neuve, où . la Justice s'étoit assemblée. Son châtiment lui fut infligé avec beaucoup d'ignominie. Le valet du Bourreau le poussa du pied vers son Maître. Le Bourreau lui prit son épéc, la casfa, & lui en jetta les morceaux au vifage. Ensuite, il lui donna un souf-Après quoi, il fit un mouvement comme pour lui enfoncer dans la gorge, ses papiers & ses libelles diffamatoires. L'execution finie, on le ramena en prison.

Depuis quelque tems le Roi étoit fort occupé à regler tout ce qui étoit necessaire pour un Camp que l'on forma près de Villa-Nova. On prétend qu'il ne ceda en rien en magnificence à celui qu'il y avoit eû en Saxe deux ans auparavant, quoique le nombre des Troupes qui s'y trouvérent sus

beau-

beaucoup moindre. Ce fut le 31. Juil-Fardsane let que les Troupes sortirent de leurs augustiers, pour se rendre à ce Camp, & elles ne commencérent à se separer

que le 18. Aout.

Un mois après cette separation, on sit à Warsovie l'ouverture d'une Diéte extraordinaire où M. Ozarowski sit les fonctions de Marechal, en attendant qu'on en eût élu un autre. La premiere Session sut si tumultueuse qu'il sut impossible à M. Ozarowski de haranguer l'Assemblée, & que même il ne ne put faire prendre place aux Nonces. Trois Deputez de Lithuanie protesterent contre cette Diéte, & s'étant retirez, ils remirent au Gresse un Acte de protestation, conçu en ces termes.

, Nous Députez des Palatinats,
, Provinces & Terres du Grand Du, ché de Lithuanie, nommez & élus
, aux Diétines qui se sont tenues en
, vertu des Universaux de S. M., ar, rivez le 18. Septen bre à Warsovie,
, Endroit designé par S. M. pour la
, Diéte extraordinaire, reconnoissons
, avec tout le respect dû à sa Person, ne Sacrée, & avec toute la gratitu, de possible, que S. M. soutient par

# 528 HISTOIRE DES ROIS

FARDERIC 3, ses soins Paternels, le Bien de la Ré-" publique avec tant de gloire & de " prudence, que jamais la Posterité n'en pourra perdre la memoire; & qu'Elle couronne son heureux Re-, gne par une Paix douce & préferable à tous les Triomphes, à l'envie de quelques Puissances voisines, à l'admiration des Nations les plus é-, loignées, & à la Gloire immortelle de ses fideles sujèts: Que la rage des Critiques les plus envieux ne nous , censure donc point, & ne nous re-, garde point, comme si nous avions, " ce qu'à Dieu ne plaise, la moindre pensée d'offencer un Prince si gracieux, ou que nous avons en vûë quelque prétention secrette, ou que nous soyons animez de quelque par-, tialité. L'exécution des Instructions dont nos Freres nous ont chargez. .. est l'unique motif qui nous fait agir. " Quoique le Conseil d'Etat, a-, près la Diette de Grodno, aît re-, mis entre les mains du Roi le pouvoir de convoquer une Diette ex-, traordinaire, il n'a pas néanmoins " manqué d'y ajouter, que ce seroit , dans une necessité indispensable & " dans le cas d'un danger évident; , mais

mais comme nous jouissons à pré-Frederie, se fent, par la grace de Dieu, & au , moyen des soins infatigables de S. . M. d'une Paix non interrompuë. , nous ne voyons aucune necessité d'une Diéte extraordinaire: & dans les Universaux que Sa M. a envoyez aux Diétines avant la Diéte géneraie, conformément à l'usage ancien, fondé sur la Loi, nous n'avons trouvé aucune matiere qui renferme quelque necessité d'une Diéte extraordinaire de 2. semaines, ces Univer-, saux pe contenant que des Points ,, qui ont, rapport à une Diéte ordinaire. " A quoi bon chercher une Diéte , dans la Diéte même, & se servir , des derniers Remedes pour guerir les Symptomes publics, pendant qu'on peut y remedier par une Mé-" decine ordinaire; car la présente Diéte extraordinaire est convoquée d'u-, ne telle maniere, que dans le terme ,, de 2. semaines qu'elle doit durer,

", on y trouve compris 3. jours de la Diéte ordinaite, qui, après l'expi, raton de 2. ans, selon l'alternative, du Grand Duché de Lithuanie, doit se tenir à Grodno. Pendant ce peu

Tome III.

Auguste,

FREDERIC ., d'espace, notre Patrie ne pouvoit-, elle être maintenue & garantie de , tout danger, par la Grace de Dieu, & au moyen des soins infatigables

, de Sa Majesté?

" Non seulement les Loix préce-, dentes, mais aussi la derniere cons flitution de la Diéte de Pacification des Traitez de Warsoviede l'année 1717., ont reglé le terme des Dié-, tes ordinaires, & fixé en même tems , l'alternative du Grand Duché de " Lithuanie, comme une Loi perpe-, tuelle & inviolable: La présente " Diéte extraordinaire abolit & renverse entierement cette Constitution. & elle fait un tort intolerable. & un préjudice très fâcheux à l'alternative de Lithuanie. En consequence des raisons alleguées ci-dessus, & spécifiées dans nos Instructions. , comme aussi pour d'autres raisons , fondées sur le Droit, & asin de nous , conformer à la volonzé de nos Fre-, res, sans nous éloigner des Instruc-, tions qui nous ont été données avec. ,, un pouvoir limité de faire autrement. , nous protestons, dans la forme la , plus solemnelle du droit, devant le , Seigneur des Seigneurs & Roi de - Rois

, Rois, qui connoit tous les secrets farbrate , de nos Cœurs, devant les Etats de Augustra, la Republique & devant tout leMonde. contre cette Diété extraordinaire, determinée par le Conseil d'E. i, tat contre le Droit, comme contre .. un Acte contraire aux Loix : exé-.. cutant en cela avec fidelité la volonté de nos Freres qui nous ont envoyez, non, ce qu'à Dieu ne plai-, fe, par aucune confideration, ou », pour quelque avantage particulier, , mais uniquement dans la vûë de " maintenir, à l'exemple de nos An-, cêtres, l'integrité inviolable des " Droits, Constautions & Libertez anciennes de la Potogne: Et au cas que le Conseil d'Etat sutui voulût entrer dans des Matières qui demandent le consentement de tous les Ordres, nous protestons par avance, toties quoties, au nom de nosdus Freres, & signons cette notre Protestation de nos propres mains, & la donnons au Grod de Warsovie, en nous refervant la liberté de l'ampli-, fier, fait à Warsovie le 18. Septem-, bre 1732. " Etoit Signe, ANTOINE DUST ATSKI " RUDOMINA, Deputé de la Province Ll z , de

# 732 Historne Des Rois

FREDER!

" de Fraslow; Antoine de BURZYNA, BURZYNSKI, Député du Pala-

" tinat de Smelenko, & CASIMIR

"Kumbika Hurka, Deputé

" du Palatinat de Wytepsk.

Pendant huit jours les Sessions furent sans activité, à cause de ces trois Députez qui avoient protesté. Le 27. il se leva encore un Nonce, qui fans alleguer aucune raison, protesta, & se retira ensuite. Le 30. Monsieur Ozarowski ouvrit la session par une exposition du malheur où on étoit réduit de voir, malgré la bonté du Roi, & les soins journaliers de Sa Majesté. cette Diéte prête à se séparer, sans avoir pris aucunes mesures, pour le Bien de l'Etat; & cela purement par un effet de l'ambition & de la mélintelligence: Que, s'il étoit possible encore de prendre quelque résolution dans ce peu de tems, il exhortoit Mrs. les Nonces à lui en proposer les Expédiens.

Divers Nonces remirent sur le tapis ceux des Sessions précedentes, qui rencontrant des Oppositions, ou des Inconveniens dans la situation passive où cette Chambre se trouvoit, Mr. le Directeur dit: Qu'il s'en présentair un

qui pouroit être efficace. sans avoir au- Frederie cune suite dangéreuse: Que pour le Pa- Aususta, latinat de Cracovie en particulier, ses Instructions lui ordonnoient de pouvoir au Bien de l'Etat, de quelque manière que ce pat être ; & de procurer la Collation des Charges, même en cas que la Diéte n'eut aucun succès : Qu'ainst son sentiment seroit, que tous ceux qui avoient de bonnes intentions, le suivissent chez Sa Majesté, pour la remercier, & la prier de lever la Pierre d'achopement qui avois déjà fait échouer 3. Diétes, & qui rendroit les suivantes infructueuses, tandis que les Prétendans auroient toujours cet objet d'émulation. Ce sentiment fit naître de nouvelles Disputes, quoique le plus grand nombre parût y acquiefcer.

Pendant cette agitation S. M. fit venir dans sa Chambre 4. Senateurs; savoir, Mr. l'Evèque de Warmie, le Palatin de Lublin, le Castellan de Czersk, & celui de Smolensko, pour leur donner commission, ,, d'aller de ,, sa part à la Chambre des Nonces, , voir s'il y avoit quelqu'espérance ,, qu'elle pût se joindre au Sénat; & , pour les exhorter à seconder l'empressement de Sa Majesté pour le Ll 3 ,, bien

# 424 HISTOIRE DES ROIS

FARDERIC, bien public ". Elle leur remit, en même-tems un Discours qu'ils pourroient lire en son nom; pour leur donner encore une nouvelle preuve de ses bonnes intentions. & de son affection.

> Ces Senateurs étant sortis, députérent au Directeur de la Chambre, pour l'informer de leur venûë. Cette nouvelle soufrit encore quelques difficultez; sous prétexte que, n'ayant point d'activité, ils ne pourroient point répondre à ce que Sa Majesté leur feroit proposer. Neanmoins on envoya, selon la coûtume, 6. Députez au devant de Mrs. les Sénateurs, qui les introduisirent dans la Chambre; & les ayant placez au haut bout, ils parlérent, tour à tour, avec beaucoup de force, " sur l'état de la Pa-, trie, sur la nécessité de la secourir " par de bonnes Résolutions, & sur , la bonté du Roi, qui se portoit a-" vec tant de clémence & d'empresse-" ment, à tout ce qui pouvoit con-" server leur tranquilité.

Le Castellan de Smolensko lut ensuite le Papier que Sa Majesté avoit remis; & ces Mrs. ayant demandé quelque réponse, Mr. Ozarowski, en

qualité de Directeur, dit : Que, n'ayant FREDERIC point Phonneur d'être Maréchal de cette Augusti, Assemblée, il se garderoit bien, dans l'état passif où ils étoient, de répondre pour elle; mais que, si quelqu'un avoit à y opposer, il les prioit de le faire alors, en presence de Mrs: les Sénateurs, afin qu'ils fussent d'autant mieux en état de faire raport à Sa Majesté. Personne n'ayant parle que pour applaudir à ce ce qu'on venoit d'entendre; Mr. Ozarowski fit un Compliment aussi éloquent, que rempli de respect & de reconnoissance envers Sa Majesté; priant Mrs. les Sénateurs de vouloir bien lui témoigner; combien cette nauvelle marque de sa Bonté Paternelle excitait en eux de nouveaux sentimens de zele 💁 d'attachement : Qu'en son particulier, il alloit suivre Mrs. les Sénateurs, pour suplier Sa Majesté de confèrer les Charges; & que tous ceux qui servient de Son sentiment Ly accompagneroient: Mais qu'avant cela les Opposans pouvoient se Ayant répété trois fois ces dernieres paroles, il n'y eut pas un seul Nonce qui voulût y contredire.

Ainsi le Marchal sortit, suivi de toute la Chambre, à la réserve de 9. ou 10. Nonces; & il se rendit dans

Parpusie les Anti-Chambres du Roi où le Maréchal de la Cour & de la Couronne. en l'absence du Grand-Maréchal, avant averti Sa Majesté de la venuë des Nonces, Elle ordonna que Mr. Ozarowski fût introduit à son Audience; dans laquelle ayant rendu compte du désir de presque toute la Chambre, venuë avec lui; le Roi lui répondit: Qu'il recevoit avec plaisir cette marque de leur zèle; mais que ne voulant rien faire qui edt la moindre sparence de contravention aux Loix', il vouloit aussi entendre les Sénateurs sur ce point. Sur quoi ils furent appellez dans la Chambre de Sa Majesté. Comme c'étoit à Mr. l'Evêque de Placko à parler le prémier, il dit à Sa Majesté; Que dans une affaire aussi importante, il n'entreprendroit pas de dire soa sentiment qu'il n'y eût un plus grand nombre de Sénateurs; & qu'il supplioit Sa Majesté de remettre cette affaire au lendemain ; jour auquel tout le Sénat pouroit être assemblé.

Le 2. Octobre le Maréchal congedia les Nonces, & mit fin à la Diéte, qui ne fut rompue que par les intrigues de aux qui aspiroient aux Charges vacantes telles qu'étoient celles de Grand Général, de Grand Chancelier de la Couronne & diverses autres. Le Fariere même jour que la Diéte se separa, le Avauste. Roi fit remettre aux Sénateurs quelques Points concernant la disposition des Charges de Grand Général & de Grand-Chancelier, demandant qu'ils lui fissent savoir leur sentiment par écrit. Mais comme leurs avis furent partagés, S. M. résolut de tenir un Sénatus Constium, pour délibérer plus amplement fur cette matière. L'ouverture de ce Sénatus Consilium devoit se faire le 9. & les Sénateurs se rendirent ce jour-là au Château. Mais le Roi se trouvant incommodé, on jugea à propos de différer cette Assemblée julqu'au 14. qu'elle se tint effectivement en présence de S. M.

Quant aux autres Articles qui furent mis sur le tapis, on les redussit à 5. savoir: 1. la Convocation d'une nouvelle Diéte extraordinaire: 2. Les moyens d'en prévenir la rupture: 3. La continuation des Conférences avec les Ministres Etrangers: 4. Le rétablissement du Château de Cracovie: 5. La réparation des Places frontiéres.

Le Resultat de ce Senatus Constitum fut rendu public, & portoit en sub-stance:

Ll f I. Que

Aveuer 1.

France 1. Que la Souveraine fût reconnue pour Imperatrice de toute la Russie: 2. Que le Duché de Courlande fût conservée dans la même forme de Gouvernement où il se trouvoit alors: Et 3. Que les Eglises qu'on avoit enlevées aux Distidens leur fussent restituées. Commissaires du Roi lui répondirent. qu'ils ne pouvoient traiter de ces affaires avant qu'on eût remis en liberté Mr. Fink de Finkenstein qui avoit été enlevé près de Mittau & conduit à Petersbourg par un Détachement de Dragons. Le Ministre de Russie présenta ensuite au Ministre de Suede un Ecrit pour lui insinuer, que comme suivant l'Article XV. de la Paix concluë entre la Russie & la Suede, cette derniere ne pouvoit à l'insçû & fans la participation de la premiere entrer en aucun Traité avec la Pologne, il protestoit contre tout ce qui pourroit le faire au contraire.

> Le Roi ne fit pas un long sejour à Warsovie après la separation de la Diéte. Ce Prince partit de cette Ville, accompagné de quelques Ministres Etrangers, & arriva à Dresde le 23.Octobre. Comme Sa Majesté avoit resolu de faire tenir une nouvelle Diéte

extraordinaire à Warsovie, Elle fit pu-Fardrage blier avant son départ les Universaux Auguste, pour la convocation des Deputez. Voici la traduction de cette piece.

, APRES la féparation infructueuse se de 2. Diétes consécutives, tous 2, ceux qui aiment la Patrie, doivent. , dans la situation présente des affaires, être sensibles aux suites facheuses d'une Constitution, dont on fait ufage dans ce Siécle, laquelle deviens , dangereuse, lorsqu'en arrêtant l'ac-, tivité des Diétes, elle met obstacle - aux Conseils salutaires des Etats asn semblés pour porter du secours à la République, & qu'elle nous met en , quelque manière hors d'état d'y pou-, voir concourir. Si ces prémiers fon-, dateurs de la République, qui fain fant confifter la liberté de la Nation , dans le Droit de consulter en com-" mun, ont par une louable prévo-, yance, établi les Diétes générales , comme un Antidote souverain, revenoient au monde, que ne diroient-, ils point s'ils voyoient, qu'à présent , on agit d'une manière toute oppo-" sée, qu'on arrête l'activité des Dié-" tes, qu'on néglige l'observation des Loix, qu'on trouble la tranquilité ,, &

#### 544 HISTOIRE BES Rois

Frederic , Objets, le Salut de la Patrie, & ... l'Observation des Loix. Nous avons fait jusqu'à présent, & Nous fai-, sons encore tout ce que l'amour de la Patrie, le maintien de ses libertez, & les vœux du Peuple peuvent exiger de nous: Nous prétendons la même choie des Etats de la République: Et afin que pendant notre vie, Nous puissions voir la fin des Calamitez sans en voir naître de \_ nouvelles, Nous vous exhortons pa-, terneflement de prendre dans vos n futures Déliberations, auxquelles nous fouhaitons un heureux succès. ,, de tels moyens, qui puissent rétablir la vigueur des Loix. & éloigner efficacement les obstacles qui empê-, chent le cours des Diétes générales. en étouffant toute semence d'ambition, ainsi que Nous l'avons deduit dans nos Lettres pour la Convoca-, tion des Diétines. C'est pourquoi " nous délirons & commandons, que fecondant avec un zèle unanime nos , Intentions & nos efforts salutaires. vous choisissez parmi vous de tels Nonces, qui, exempts de partiali-,, té si fatale au Bien public, lent suivre les Loix de la Conscien-

#### DE POLOGNE. 545

3, ce & de la Patrie, & qui sans éloi-farraite 39 gner de ce prescrit la Loi de l'an-Augusta,

née 1690. touchant l'ordre des Dié-

5, tes, tâchent de reparer les Dom-

" mages soufferts, & retablir l'ancien-

ne forme du Gouvernement, par , où ils apporteront du foulagement à

, notre Cœur Royal, &c. Fait à

, Warfovie, &c.

Le Roi fit aussi expédier à la Chancellerie Royale des Instructions pour les Députés de S. M. aux Diétes des Palatinats, Terres & Districts du Royaume de Pologne & du Grand Duché de Lithuanie, En voici la teneur.

Il seroit inutile, de rappeller par , un long détail les divers malheurs & , desordres que la desunion entre les Citoyens a causez dans ce Royaume, & dont une partie subsiste encore: S. M. ne prétend pas non plus exagerer les fuites fâcheules qui sont ,; à craindre de la separation infruc-, tueuse des précédentes Diétes; mais " elle ne peut cacher aux Ordres de la "République la douleur , qu'elle a ressentie dans son Cœur , Royal & paternel, en voyant, par , un exemple d'une très - dangereuse Tom. III. , COTI-Mm

## 546 HISTOIRE DES Rois

AUGUSTE. , conséquence pour la Posterité, la , Diéte générale se rompre pour la , troisséme sois consecutivement; &

,, elle ne doute pas que tous ceux qui ,, font veritablement portez pour le

", bien de la Patrie n'ayent participé à

" sa juste doukeur.

" Peut-on ignorer que S. M., en convoquant 2. Diétes Ordinaires & une rroisième Extraordinaire, n'air rempli les devoirs d'un Pére de la Patrie, & d'un juste Observateur des Loix? Elle avoit donc lieu de fe promettre un heureux succès de ses soins paternels; mais la deplorable rupture de ces Diétes a fait évanouir toutes ses esperances.

"Peur-on disconvenir que Sadite "Majesté, parmi tant de soins qui "Poccupent pour la conservation du "Royaume qui lui a été donné de "Dieu, elle ne se soit principalement appliquée à procurer le bien de la "Patrie, en maintenant ses Peuples en Paix & en Tranquisité? S. M. "12 eu d'antre but dans la Convocation des Diétes que le salur pu-», blic: La derniere convoquée extra-", ordinairement, a eu pour objet la "necessité d'assermir la Paix interieure ", du

## DE POLOGNE. 547

, du Royaume par une juste distribu- FREDERIC , tion des Charges de la République, Augustra, , pour mettre fin à l'émulation des . Prétendans, dont quelques uns ont , poussé leurs desseins ambitieux jusqu'à menacer d'exciter en diversendroits des Tumultes dangereux. Les autres objets de la Diéte Extraordinaire ont été la sureté de la République contre les préparatifs continuels des Puissances voisines; la conservation de la Province de Courlan-, de, qui vient, pour ainsi dire, d'ê-,, tre détachée du Corps de la Répu-, blique; l'approbation de tout ce qui , a été fait à ce sujet par la Commisn fion établi en conformité de la Con-" stitution de 1726. & enfin diverses " autres matiéres qui ne pouvoient être décidées que par une Diéte. " Toutes ces nécessitez publiques 5, ont été malheureusement privés de " Conseil & de secours. Car dès le commencemeut de la Diéte on a agi contre toutes les formes, & en par-, ticulier contre la teneur expresse de

,, a par conséquent ôté aux Nonces ,, respectifs la puissance d'agir, & em-Mm 2 , pêché

,, la Loi de 1696., concernant la manière de commencer les Diétes: On

Frentre ,, pêché par là le cours des Délibera-" tions: Enfin, en voulant s'opposet , à la distribution des Charges, on a " préferé des vûes particulières d'in-, térêt au bien de la République, en

, la laissant depourvue de tout Cons feil. .. Comme dans les Universaux ad-. dreffez aux illustres Palatinats , Terres & Districts, pour la tenuë des Diétines, on a affez exposé la cause de tant de malheurs, & qu'on y a suffilamment représenté par quels motifs on a empêché les Dé-, liberations publiques, le Très-Serenissime Roi, animé d'une nouvelle confiance en Dieu, qui seul peut, quand il lui plait, finir nos malheurs, s'attachant aux Constitutions. & particulierement à celles , qui ont remis entre les mains de S. "M. le pouvoir de convoquer des " Diétes Extraordinaires; & conformément au Résultat du Conseil tenu après la separation de la derniere Diéte, il a plû à S. M. de convo-,, quer une nouvelle Diéte Extraor-, dinaire au tems & au lieu exprimez " dans les Universaux, sans autre vûc " que de procurer le salut public & de main-

#### DE POLOGNE. 549

" maintenir la Tranquilité tant au de-Faederie , dans qu'au dehors du Royaume.

. Comme les Ordres de la Répu-, blique n'ignorent pas que sans la distribution des Charges vacantes, la Patrie ne sauroit être ni en sureté , pendant la Paix, ni en état de défense " pendant la Guerre : Sa Sacrée Majesté espere qu'au moyen de ses soins infatigables & par le Conseil des Ordres de la République, ontrouvera des Diétes générales, afin de prévenir de plus grands dangers dont la République est menacée: C'est pourquoi, elle exhorte paternellement les Illustres Palatinats. Terres & Districts qu'après avoir choisi des Nonces exempts de toute partialité, ils leur recommandent l'union & l'harmonie, par où l'on peut uniquement arrêter les desor-, dres, & maintenir ce qui est si expressement stipulé dans les Loix concernant l'ordre des Consultations.

", S'il arrive néanmoins, ce qu'à ", Dieu ne plaise, que la prochai-", ne Diéte Extraordinaire ait le mê-", me sort que la dernieres; S. M. sou-", haite que les illustres Palatinats, M m 2

# 550 HISTOIRE DES ROIS REDERIC 37 Terres & Districts, délibérent sans

delai sur de tels moyens, qui puissent lever l'obstacle, qui a retardé jusqu'à présent la distribution des Charges vacantes de la Couronne, & qu'en conformité ils chargent leurs Nonces de concourir à ce dessein salutaire, comme étant le principal objet que le Sérénissime " Roi se propose dans la tenue de la-, dite Diéte extraordinaire, afin que , cet obstacle étant une fois levé, des Diétes générales puissent le tenir à l'avenir selon leur forme & leur cours ordinaire. C'est pourquoi S. M. n'a pas jugéà propos d'ajouter d'autres Articles à ces Instructions. Elle souhaite seulement que les affaires puissent prospérer par l'union des .. Membres dans leurs délibérations. Dès le 16. Janvier 1722. le Roi fut de retour à Warsovie, après avoir beaucoup fouffert dans son voyage. Avant son départ de Dresde, on lui representa les justes alarmes que causoit

un si long voyage, entrepris dans la saison la plus rude de l'année, & dans la circonstance d'une santé sort chancelante; mais Sa Majesté au lieu de ce-

der à ces instances, fit alors cette re-

#### DE POLOGNE. 551

ponse remarquable. Je vois tout le farderie danger que je cours ; mais je dois plus à Auguste. mes Peuples qu'à moi-même. Lorsque ce Prince fut à quelques lieues de Warfovie, il demanda, si on en étoit encore loin; & comme on lui repondit qu'il y seroit dans deux heures, il repliqua, J'enssuis fort aise, car je me trouve extrémement fatigué. On lui proposa d'arrêter; mais il ne voulut pas y consentir. Lorsqu'il fut arrivé, les Heiduques étant venus pour le sortir de fon Carosse & le porter au Palais, il s'embarrassa le pié droit dans sa capote & se foula le pie gauche, avec tant de violence que le sang sortit de l'orteil. Le Roi jetta un grand cri, La douleur qu'il ressentoit, le fit tomber en foiblesse. Les Heiduques le porterent en cet état au Palais. On appella les Medecins & les Chirurgiens, & à force de soin le Roi revint de sa soiblesse. Sa Majesté se plaignit d'abord d'un grand feu & d'un grand mal de tête. Il se mit au lit; on le saigna; & on lui fit prendre les jours suivans quelques remedes.

L'ouverture de la Diéte s'étant faite le 26. Fevrier, le Roi ne parut point au service Divin; d'autant plus

Mm 4 que

FREDERK Augustel

que les Medecins étoient d'avis que 12 Majesté se tranquilisat; & elle avoit même fait avertir les Senateurs qu'Elle ne se trouveroit point à Eglise. Quoique la plûpart d'entre les Senateurs qui avoient déjà eu l'honneur de saluer sa Majesté fussent assurez, que ce changement ne provenoit d'aucune Maladie dangereuse, on en parloit diferenment; ainsi pour prevenir tout doute, la plûpart des Senateurs le rendirent dans l'Anti-Chambre de Sa Majesté, d'où elle fit entrer dans sa Chambre les 2. Marechaux de la Couronne & Mr. l'Orbozny Ozarowsky, qui portoit le Bâton de Marechal dans la Chambre des Nonces, comme Deputé du Palatinat de Zator, qui est le premier après celui de Cracovie, dont la Dietine avoit été infructueuse. Le Roi exhorta ces Seigneurs, à faire toujours paroitre leur zele pour la République, & Sa Majesté ajouta, qu'elle n'auroit aucun égard à sa Santé, lorsqu'il s'agiroit de les soûtenir, étant prête à tout moment à se rendre au Château, des que les Nonces voudroient comparoitre devant le Tbrône.

L'assemblée ayant été satisfaite par le Raport de ces Seigneurs, se rendit

#### BE POLOGNE. 553

au Château, & ensuite à l'Eglise Cat-Frederice hedrale, d'où après le Service Divin Augusta & les solemnités ordinaires, les Nonces allerent à leur Chambre. Mr. Ozarowski y prit le Bâton de Marechal. & y prononça un Discours en qualité de Directeur. Après quelques petits debats, que Mr. Hurka, Nonce du Palatinat de Witepsk, fit élever, on voulut proceder à l'Election d'un Marechal; Mais Mr. Ogynski Nonce de Braklaw se leva, fit quelque opposition, & sortit de la Chambre, prometant néanmoins d'y rentrer le lendemain matin; de sorte que cette Scssion fut limitée à ce jour-là.

Le lendemain les Senateurs & plufieurs autres Seigneurs parurent de bonne heure au Palais, ou quelques-uns furent admis à l'Audience du Roi; & à
11. heures, ils se rendirent tous au
Château. Les Nonces s'étant rassemblez dans leur Chambre, on commença à proceder à l'Election d'un Marechal. Comme cela se sit suivant le
Rang des Deputez, Mr. Lubniccki
Nonce de Czernichow declara, que puisque la Loi portoit, que l'Election du Marechal devoit se faire le premier jour, Es
que cela ne s'étoit pas fait le jour précéMm 5

FREDERIC Auguste. dent, il protestoit contre tout ce qui se passeroit; Surquoi il se retira. Tous les Membres de l'Assemblée furent si irritez d'un pretexte si frivole, qu'ils attaquerent cet Oposant avec tant de fureur, qu'il eut de la peine à gagner son Cheval, pour se retirer dans un Couvent. representa alors, que sa Protestation ne pouvoit pas empêcher l'Election, parce que le Palatinat dont il étoit un des Nonces, ne pouvoit selon les Constitutions du Royaume, nommer que 4. Deputez, au lieu de 6. qu'il avoit envoyé à cette Diete; & qu'on en pouvoit par consequent exclure deux, fans que cela causat la moindre dificulsé par raport à l'Election.

Mr. Ogynski voulut cependant foûtenir cette Protestation, maisayant été prié par ses Collègues, de ne pas s'oposer à l'Election, il promit qu'il ne le seroit point, à condition qu'on lui montrât la Constitution du Royaume qu'on avoit cité. Ce qui s'étant fait, il se contenta, & l'on continua à recueillir les Voix pour l'Election; desorte que la Diéte qui paroissoit rompue à une heure apres midi, se trouva sur un bon pié à 4.

heu-

#### DE POLOGNE. 555

heures, par l'Election d'un Mare-Frederichal, qui tomba sur Mr. Ozarows-ki, sans autre oposition, que celle dudit Ogynski, qui ne donna sa Voix à personne, & celles de Mr. Hurka & de 2. autres Nonces, ces deux derniers ayant donné leurs Voix au Staroste Oppaczinski premier Deputé de Sendomir; mais cela ne cauta aucun préjudice, parce que la pluralité des suffrages avoit lieu dans cette Election.

Comme il étoit déjà tard, & que le Roi ne se trouvoit pas au Château, le nouveau Maréchal ne put se rendre à la tête des Nonces au Senat, ensorte qu'il ne prêta que le serment ordinaire. On nomma enfuite une Deputation, pour aller le lendemain faire raport au Roi de l'Election du Marechal, & lui demander le jour qu'il plairoit à Sa Majesté, de recevoir leur Hommage du Thrône. Le Vice-Chancelier, & les petits Maréchaux de la Couronne · allerent d'abord notifier la nouvelle Election à Sa Majesté; & le Maréchal de la Diéte s'y étant ensuite rendu en personne, le Roi fit savoir, qu'il recevroit le matin suivant à 9. heures

PREDERIC les Députez, qui avoient été nommez Augusta. par la Chambre des Nonces.

La troisième Séance se tint le 28. On y examina la Protestation du Nonce qui s'étoit retiré. On decida que cette demarche & les motifs. qu'elle avoit pour fondement n'étoient pas d'une nature à devoir rompre la Diéte. On vit alors les Esprits se réunir, & la tranquilité de cette Séance promettre plus de fuccès que les deux précédentes. Le Roi qui se trouvoit assez bien ce jour-là, donna audience aux deux Maréchaux & à M. Ozgrajuski, qui avoit été élu Maréchal de la Diéte. Sa Majesté lui recommenda le bien public. Elle ajouta en propres termes: Assurez de ma part la Diéte, que je la seconderai de tout mon ponvoir, & même au prix de ma santé, pour qu'elle puisse parvenir à une prompte conclusion: Et dites lui que je me rendrai au Chateau d'abord que les Nonces pourront paroitre devant le Irône. Cette déclaration fur raportée à l'Assemblée qui en marqua fon contentement.

Les jours suivans il y eut quelques disputes dans l'Assemblée; mais on n'eut pas beaucoup de peine à les appaier. De si beaux commencemens

furent

furent arrêtez par la maladie du Roi FREDERIE qui devint plus violente. Le 29. ce Aveuste Monarque se sentit attaqué d'une migraine, & son pied lui fit plus de mal qu'à l'ordinaire. Sur le soir même la sievre survint; & depuis le mal alla toujours en augmentant. Le 30. la Fiévre fut violente, & le jour suivant la gangréne se manifesta au pied. Ce grand Prince jugeant alors que le mal étoit sans remede, employa le peu de tems qui lui restoit à donner quelques ordres par raport à ses Etats Hereditaires. Sa Majesté fit venir près de son Lit son Page de Corps, nommé Marchal, pour lui ordonner de partir en toute deligence aussi-tôt qu'Elle auroit les yeux fermez, afin qu'il allat annoncer sa Mort au Prince Royal. Le Mort de 1. Février, à deux heures après mi- rei. nuit, on lui administra les Sacremens, & entre 4. & g. heures ce Monarque moutut avec une grande fermeté.

FREDERIC AUGUSTE, Roi de Pologne, Grand Duc de Lithuanie, Electeur de Saxe &c. &c. étoit né le 12. Mai 1670. Il étoit Fils de Jean George III. Electeur de Saxe, de la Branche Albertine, mort le 12. Septembre 1691. après avoir regné onze

FREDERIC Auguste. la Saxe lui doit l'utile établissement de plusseurs Societez de Savans, "& de plusieurs Manusactures, qui tous pleurent amérement la perte de ce Royal Fondateur, dont la liberalité ne connoissoit point de bornes à leur égard.

A peine cet Auguste Prince fut monté sur le Trône de Pologne que le Roi de Dannemarc , fon Allie menacé d'une invalion par l'Rol de Suede, & par de Duc de Holltein qui engaga Sa Majetté Polonoise à prendre les Armes, tant pour faire diverfion des Forces Ennemies, en faveur de Sa Majesté Danoise, que pour faris faire au Serment qu'il avoit fait a son Sacre, de recouvrer les Provinces de membrées de la République. Il chira donc, avec une Armée, dans la La vonie, au commencement de 1700 Cette irruption donna lieu à la Guerre du Nord, à laquelle toute l'Europe s'interessa. Aussi fut-elle fertile est grands Evénemens, sous la conduité des trois Heros du Nord Charles XII. Frederie-Auguste & Pierre le Grand... Ce fut pendant le Cours de cette Guerre que notre Monarque fit éclater cette grandeur d'Ame, & cette force d'Esprit, qui toujours le mirent au dessus

des insultes d'une Fortune aveugle; sa Farrante Magnanimité n'éclata pas moins dans Avousta 1ºAdversité qu'elle avoit fait dans la Splendeur. Charles XII., Vainqueur, usa des Droits de la Victoire avectant de hauteur, qu'il arracha la Couronne à notre Héros infortune, pour la mettre sur la Tête d'un autre; néanmoins il cût été infiniment plus glorieux à cet Alexandre moderne de la restituer à Frederic Auguste; sauf à faire sentir au Monarque vaincu toute l'impor-'tance d'une pareille faveur. Quoiqu'il en soit, ce Prince détrôné soûtint tranquilement cet affreux revers; & se soumit au Destin, sans murmurer. .Cependant Pultowa, ayant mis des bornes aux rapides Entreprises du Vainqueur, Auguste remonta sur un Trône d'où il avoit été précipité; & ce fut alors que ses Ennemiséprouverent jusqu'où il portoit la Clemence, & combien il savoit se vaincre lui-même.

Depuis la fin de la Guerre du Nord, Sa Majesté se livra toute entière aux besoins de ses Sujets Héreditaires, &c de ses Sujets Adoptiss: mais avec des succès bien differens. Obéi, ou pour Tome III. Nn mieux

## 563 Historepos Rois

adoré dans la Saxe, ce PREDERIC MICUX dire Prince y Habit Torde, l'Abondan. ce, les Richtstes, que la Guerre, ce les Courses d'un Emiemi, que ion Bouleur rendoit entreprenant, avoicht fait disparoire. Il y fit de nouvelles Lots il bâtit des Villes & des Folie refess entin il employa tous les ino yens maginables, pour repandle par mi feir Peuple les Tresors configs Coffres redondoient: il y Eliffication di lanie ses Peuples dans l'Opulent n'en fut pas de même en Amail on zèle avengle pour la Liberte a laquelle ce Monarque n'à pourtant jamas donné aucune ancinte, oc la faioliffe affez materelle entre deux Nations volfines, ont fair evanouir rous les bous des seins de Sa Majette. Pendant rout le tens que le Roi Agnifica regne fur les Polonoir, il ma pû, quelque chose qu'il sit sant, s'acquerir la confiance de cette Nation. Un Phantôme qu'elle Sétoit forgé, & qui l'épouventoit fans celle , en étoit l'invigue chait: C'est la Succession du Pronce Royal au I rême; à luquette cependant jamais le fou

Auguste étoit estimé & Reveré de reurope. On ad-

Roi n'avoù penie.

miroir

mirott fa force presque furnaturelle, a don agrifice, fon adrelle, la bonne mine; mais beaucoup plus l'étendue de les Lumières, la sagacitété de son Jugement, & la grande presence d'esprit qu'il a fait paroitre dans toutes les actions de la vie. Il donna en 1726. une preuve bien fensible de sa grande generolité. Ce Prince ayant gagné un Proces qu'il avoit contre le Receveur-Général des Provinces Umes Monsieur Hogendorp, qui avoit mal payé une somme de 160. mille florins; il eut la generolité de lui faire dire, qu'étant content de l'équite du Haut Conseil & de leurs Hautes Puissances, il lui remettoit cette iomme, dont le double Payement auroit pu cauler un grand tor a la famille.

# DE L'INTERREGNE.

Auditot qu' Auguste cut sermé les yeux, Monsieur de Brust, Ministre Saxon & Conseiller-Privé, en donna avis au Grand Maréchal de la Couronne, & à l'Evêque de Cracovie. D'abord ces deux Seigneurs se rendirent en diligence au Palais Royal, où ils convinrent de tenir cette fâcheuse Nn 2

FREDERIC nouvelle autant secrete qu'il seron Aveustra fible, afin qu'on eût le tems de porter le Corps du Roi, du tué dans le Fauxbourg, ou il cedé, à celui de la Ville, i jemi

Lorsque le corps de ce Mona cut été transporté au Château appoli pola après l'avoir embaumé au li Lit de parade ; & Pon choisit même tems quelques Senateurs Ecclefiastiques & Séculiers no pour demeurer auprès du corps de Sa Majesté Alors les Gardes, de la Couronne, qui étoient au Chateau, se retirerent; & on mit à leur place les Janissaires du Palais de Kiovie.

Immediatement après la mort du Roi, le Primat assembla les Nonces de la Diéte, & leur donna partide la perte que l'on venoit de faire. L prit occasion pour les exhorter | 121nion et à prendre des mesures con venables, pour conserver la tranqui lité dans le Royaume. Il fit ensuit inviter tous les Senateurs & les Ministres qui étoient à Warsovie de se rendre chez lui, pour délil situation des afaires du Royaume, Prélat leur fit un Discours da quel il les exhorts à le défaire de sous

# b' Por Book of we. Hos

te partialité et de toule haine parti-farinte culière, & 2 playoff dif vue que le Augustra Bien général du Rbyaume. Ce Discouls eut peut-êt et plus de succès que le Primat n'en avoit attendu. La Mai-Hon Ge Potocki se reconcilia avec celle de Sartoriski: Mr. PoniatowskalaRé-Umchraire de la Couronne, dit als Palatip de Kiovie: La charge de Grand Géneral, apri le feu Roi m'a voula bonorer. avoit taufé quelque désunion entre nous, à present this S. M. est morte nous sommes egund, the nouveau Roi en disposera, en savelle de qui il jugera à propos: oublions le passe et devenors bons amis. Le Palatin de Kiovie déclara vouloir le réconcinet, & ces deux Seigneurs Pembratte ent avet de grandes marques d'amitie. I Protent méanmoins des paro-Res extrêmement Wives, entre le Prin-Wilalbwiski & le Comte de Tarlo, Palatin de Lublin. Le prémier voulut même tifer le fabré contre le Palatin; mais le Primat trouva moyen's de 48s appailer & de les réconcilier. Mr. Thioli, qui avoit été fait par le feu Roi Maitre des Postes Générales sur admis dans cette Conference. Il y déclara plusieurs choses, dont les Sénateurs parurent conths, & il fut confirmé dans sa Charge, Nn 3

## 56t Histoire DEs Reis

PARBERIES II Ce fut le 3. Février que les Montes Adausse. Députez à la Diéte embloudinaisophéen tant assemblez, le Primar deur saudées ner part dans les formes de la meur affin Roi. Sur crès Notification, la Diéte nomina des Députez pour aller voir de Cosps de Sa Majesté. "On des intres duist pour cet esset dans l'appartements du Roi; & lorsephils suront detrappartements port de ce qu'ils avoitable du la contra de ce qu'ils avoitable du la contra de ce qu'ils avoitable du la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures des la martide Sa Majesté, au son des Cloches, des Fruis Leures des la martides des Majestés de la martide Sa Majesté su son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté su son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté su son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté su son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté su son des Cloches, des Fruis Leures de la martide Sa Majesté su son des Cloches des Majestés de la martide Sa Majesté su son de la martide su son de la mar

feron c cuerskelmi de more Le Brimat du Royaume fut alors proclamé Regent de toute la Pologne. & du Grand Duchéude Lishumin. pendant l'Interregned Gene proul-Hation se fit avec les Cérémonies augourumées. On proposal ce jour ki: vi. De congédier la Diété assemblée extraordinairement of De fixen levtems de la Convocation d'une Diéte à Cheval, pour l'Election du houveau Roi. 2. De prendre des arrangemens pour conserver le repos de la République, au dedans & au dehoust durant la Vacance du Trôneilq dio sur résolu, que. la Diéte se sépareroipque que les Notices s'en retourner ciefapehez eux,

## DE POLOGNE. 567

compile from tranquilement. Ju Qu'on Farmane ndifficration la Mora du Roi à tous les Augustes Publimetaupper des Lettres Circulaires: Ou professir la même Notification à motel des, Cours Etrangéres; Quon fixemit au premier de Mai la Convoeation edit da Noblessevipour la tenuë diano Ditte d'Gheval: Qu'on rensorceroit les Gamisons des Places Frontieres du Royaume: Que le Grand Maréchal de là Gonnoune reglesoit la dépense pour les Obseques du seu Roi. Enfin, que les Jura Pathonaigh Regia servient conservez en l'ést plesis étoientialors.usyo Primat d

Ales Ministres Etrangers qui étoient alors à la Courè de se rendirent chez le Primat, pour le complimenter, qu'appassala Notification que ce Prélat leur sist suire de la mort du Roi, & de son chidnement à la Dignité de Regent du estoyaume. Ce sur Monsieur Maylogue-dy, qui sit ces Notifications of givant l'ordre qu'il en avoit sireçu du Senat. Pour cet esset, il se rendirechez eux en Canque & en Equipage de grand-deull instansuite les Ministres Etransagers subbrentacomplisaguer le Primat sollus spoysumes no

xu Lorisquien celebra dans la Chapelle Nn 4 du 168 HISTORDEDERRAIT

du Châisan de shistant du Rois Aons. Avouste. les Sepactures temps Legitisatiques out Séculiers, Mes Officiars des In Courrous ne & autres derionast de Histinghiomen allitering Jas Corps dei So MacCord exposé dans lla Chapelle usur sumies Estrade de Salmarches, parnies dequeb lours à frange d'or. ll épiturevênt des habins Royages, selective Rois les ont à leux couronnement : la Tlêten qui étoit ounée d'une requienne d'ac reposoit sur up. Carteau de welours (8) frange dor; le Sceptre & le Glabitém toient aux pies sur deux Carreaux gus di fi de velours mult y avoit sen Attels aux deux côtés de l'Estrademon moon léproje tous les jours des Mosses pauto le repos de l'ame du seu Roi son disco enypya ordic à tous les Eusques dun Royaume, de fairs célébrer par shan que Prêtre de leurs Diocéses 3. Messes dans la même intention : & de faire sonner les cloches trois fois par jour pendant un mois,

Dans le Senatus - Constium , qui fut tenu apres la mort du Roi, ion prit les resolupions suivantes L. Qu'il seroit infinué à tous les Nonces, qui avoient, assisté à la Diéte extraordinaire que cette Assemblée cessant par la mort

duckolo de Gierieuse Mémoire, illegerante de principale de la République de la République, au mois d'Aveil suivant, au mo

zidi. Quelliferoit desendu, sous peimedie la Vie, de publier aucunes Nouvetido, i Monistico ; ou autres Brochures, soit Manuscritts, ou Imprimez, qui pusseur donner lieu à quelque dis-

leation, soù troubles.

ontinueroit l'exercice de cette Oliarge, sur toutes les Troupes de la Confronté par du les autres Commandant par l'Afrisée lui feroient.

Vice Chancester de la Couronne, aux Ambassadeurs , el Envoyez & Résidens des Puissances Etrangéres, que s'ils avoient quelque chôse à proposer de la partide leurs Maitres, ils s'adresserostent, par Ecrit Pou Primat, ou au Sehat assemblé.

V. Qu'on the voyeroit ordre au Regimentaire solo faire avancer 30 Dra-Nn 5 peaux,

## Histoire Des Rois

FREDERIC PEAUX (VE du Corps d'Infantefie vers Avever les Frontières de Brandebourg & de la Siene . 1'afin the veifler fur les desseins

des Pulsances Voitines.

Des 16 18. Febrier coure la Maison du Roi se retira de Warfovie, pour retourner en Saxe. Elle étoit divisée en trols Colonnes; la premiere ayant à la Tete le Chevalier de Biabl; la seconde, PEchyer de Voyage, Frere de ce Che-Vallier; la troilieme, Mil d'Einsiedel, Chambellait & Marechal de Voyage. Un nombre confiderable d'Allemands, même ceux qui étoient hibitans de Warfoole, phirent le partigle le retirer du Royaume": & de le folhdre a la Mailon du Roi, afin de lorfir avec elle des Terres de la République. Deux mille hommes des Troubes de la Couronne, if fifesti Commandez pour efforter ces Salvin i R pour 183 garana co Subhiliffenuor shaife

ch Cependanii off continenchii dejà à Proposer divers Madidals! On met-Tibie für les rangs le Rollsidifflas, PElecteur de saire, i'de Prince Ferdinand "de Butilere ! Don Emanuel de Portugal. ele vieux Prince Wieshowieski Regilfich-Haire de Lishudnie, len Princes de Bispiebu & Lubomirski, 18 Roganiana

Pa-

21 PSF 2 Para to Port E. 571

Parisiquistin & enfinde bevalier de Francia. prished en divers pays, Anither courie e bruit que ce depaiet pourrait avoir n'y a guero deprerence que les Po-Yearly tally in the tendings as deux principales Factions, sont the Roy Startistan of certly de l'E-Jas promiercest très-Rullfanter, parce qu'elle est soutenue par la trance du in épargne rien pour remettience Prince fur le Tippien Dès Bude Pafoane, on dépêcha diger, Enprès au Marquis de Monti, Amhassadeur de Sa Majsité Chrétienne à Mar-Agrici arec des faitantes dans verte verrogion - pour menager les interessour Roi Stavissas. On présend Aus se Ministre eut à ce Sujet une Conterence avec le Primat & plusieurs Grands; & queil leur témoignagistre duspris qu'on mit en question les Droits qui rappellent le Roi Stanislas au Tirône de Pologne. On assure mame qu'il prefentagan Senat un Affe par lequel il protestoit solemyellement contre toute élection quire que celle du Roi Stanislas.

## \$ 572 Historne Des Rois

FARDERIC MÎSIAM. Il allegue din cette protestaAuguste. tion: Que ce Printe ayant deju occupé
te Trone de Pologhe, il n'est voicin que
de Py rappeller, of the une montelle élection ne parvit nultéralist nétéffishe. On a
fait remarquer aux Grands, offils pouvoient prendie ce parti, sais s'éloigner
en aucune sorte de l'engagement où la
plupart étoient entrez, d'ense un Roie
de leur Nation.

On a methe public divers Edition faveur de ce Prince dans la vue de luis attirer de nouveaux Partifairs. 11 Dans un de ces Ecrits intitule; Experiation fraternelle don uprecendia faileb voir, " qué le Rid Stabblas avant eté élu-,, & couronne du Consentente de tout le Royaume, & en conlequen-, ce par les Funtances Etrangeres, on ne pouvoit proceder à une nouvelneur de la Marion, & défavoiter un choix, fait dHalliment Et Et Poleies ne Liberte Ode de Monarque n'a-With jallight tenother a fee Droits at "I fe that of ettern feur & legitime. ,, Roi, de forte de l'histoit de tesh-Juge Herate , Fallsque ich Election du-" rolt Mutalle que la Vie: Qu'une telle

55 confirmation étoit l'unique moyen farbraile d'annuller les Factions, Etrangéres, & prévenir la ruine soule de la Képublique, attendu que si lon vient à choisir un nouggesu Rost, al yauroit deux concurrens, dont chacun serois soutenu par les Partisans, tant ,, au dedans qu'au dehors, ce qui ne manqueroit pas d'exciter une Guer, re Civile, & attireroit infaillible ment des Armées Etrangeres dans le ,, Royaumei, dont, la perte devien-" droit inévitable : Que si l'on con-" firme l'Election de ce Prince, on ,, ne doit s'attendre qu'à joute forte de in bonheyr fous fon Regne, Jes Ver-, tusi-Royales qu'il possede le ten-, dans affable, genereux, comparissanty plein d'amour pour la Patric & de zéle pour la Religion. , elh Ami & Allie, de la France, qui , sage pouvois faur mal au ,, Royaume ampe peut, que lui du Bishin Qu'il est le dernier de la Familles & sue par confequent " n'y al rien à graindre pour la properté de la Nation , ce qui ne pemiquit pas de même, si on venoit à , salve pa Brince, chargé de Familmiles dont de Puissance pour poir don-COR

FREDERIC " ner de l'ombrage aux Polonois Auguste. ,, dont la polterité ne manqueroit pas

, dans la suite des tems d'empieter sur " leur Liberté: Enfin, que la Na-" leur Liberté: Enfin, que la Na-" tion doir fe fouvenir, qu'Elle n'a " jamais été plus heureule ni plus glo-" rieule, que lors qu'Elle a été gou-" vernée par un Sujet Polonois des

Princes Etrangers ayant toujours , des Intérêts particuliers qu'ils ne

, ne peuvent concilier legitimement

avec ceux de la République.

Plusieurs Grands du Royaume sont austi declarez en faveur de Electeur de Saxe. On prétend que l'Archevêque Primat ayant donné un grand repas, où plusieurs des premiers Seigneurs du Royaume fürent inwitez, l'un d'entre eux se fit apporter un Verre; & en le prenant il dit à la Compagnie, d'un ton anime vent tous ceux qui tiennent le parti de Saxe. Surquoi le Primat repondit: Pas si vite, Monseigneur pas si te, s'il vous plait; nous n'y pas encore. N'importe, repliqua ce zèlé Seigneur : Fe laisserai aller les choses où la pluralité des Voix voudra les conduire; mais je declare, & je proteste que je suis. & serai toujours bon

DE POLOGNE. 175
bon Saxon. Le Prince Lubomirski Parderic l'un des Candidats dit auffi dans une nombreule Affemblée ou il fe trouva; que quand il s'agiroit de voter , & qu'il feroit queftion de faire tomber le choix fur quelcun de la Nation , ce feroit à lui - même qu'il donnevoit fon suffrage ; mais qu'au cas qu'il ne réuffit pas , ce seroit à l'E-lecteur de Saxe qu'il le donneroit. Il ajouta qu'il soutiendroit ce Prince de toures se sorces : & que ses Iroupes, aussi bien que ses Trésors, servient à son service. On assure que le Comte Poniatowski est dans de pareils senti-smens, ce que l'on infére de l'attachement qu'il a toujours eu pour le feu Roi fon Bienfaiteur.

Plusieurs autres Seigneurs se sont declarez en faveur de l'Electeur : & Pon croit même que l'Archevêque de Gnesne Primat du Royaume, pourroit ausli embrasser le même parti. Il est du moins fort porté, pour les interêts de ce Prince, comme il paroit par la Lettre luivante

el Saigneur: fe laifing aller iss

be'es on la pluralité 's Vi' .. e. tes conduire; mais je '. -A Best que je suis , FREDERIC AUGUSTE,

# SERENISSIME PRINCE ROYAL ET ELECTORAL.

Près le malheur infiniment deplorable qui vient de nous arriver, il n'y a pas de douleur qui puille être comparée à celle que nous ressentous trop justement, sice n'est l'afliction dont V. A. R. & Elect: est Elle-même pénétrée. La perte est commune, la tristesse doit l'être aussi. V. A. R. & Elect: regrette un Pere, dont Elle écoit tendrement aimée, & qu'Elle aimoit tendrement: Nous perdons un Roi qui nous tenoit lieu de Pere, qui nous chérissoit comme ses Enfans, pendant que nous l'aimions & respections comme ses véritables Enfans. Nous prenons part à la douleur de V. A. R. & Elect: Elle vouden bien aussi compatir à la nôtre. Même malheur, même Deuil, Gemissemens, Regrets, Larmes, tout est égal; & tout cels est également lé-,, gitime de part & d'autre. " Mais comme la seule & unique " consolation qui nous reste, est la ré-

fignation & la soumission aux sacrés

5, Décret de la Divince Providence; Frederic , nous ne doutons point que V. A. R. & Elect: ne la trouve pleinement 25 dans le fonds de fon Geeth ; d'auun tant plus que sa Piére de sa Réligion font d'édification de l'HUnivers enw tier anda mêma qua les autres Vertus Koiales l'ennendent l'objet'd'adminign. Cest de cetta source que nicus puilons aufi noure confolation hi outro aud nous con uitendons beaucoup de la foienveillance que V A. R. & Riech: Voltina bien, nous accorden Dans oftte ferme perfuation, notre Serémifime République la deputér & cuvoié , Illiustre & Magninque Seigneur, Comto de Gemer , Grand Maître , da la Cailine du Remune, pour porter à V. A. R. & Elect : cus préin fentes Lettres de Condoléance; tant, se duos edilindencenii de rout les seefing de line sei in l'aune Nation. sion in a sitter greifful sieften fin of ,, en partigulieru, qui dus redevable à. , vôtre Tresnangafe & Serémissimo ,, Pére, de tana de Graces & de Fa-" veurs, dont je conserveraistoujours , le souvenir & la reconnoissance; , qu'il me soit permis de me recom-Tome 111. Oo . man-

mander aussi plus spécialement aux production plus spécialement aux production plus spécialement aux plus spéc

#### DE Vôtre Altesse Roïale et Electorale.

Le Sénat du Royaume & du Grand-Duché de Lithuanic; Très-disposés à vous servir: Tant en mon nom qu'au nom du susdit Sénat.

THEODORE, Archévêque de GNES. NE; Primas.

Ce Prélat qui se trouve chargé de toutes les asaires importantes, tint chez lui le 2. Mars une grande Conference, au sujet d'une demarche imprévue que venoit de faire le Prince Lubomirski, qui s'étoit emparé de Cracovie dont il est Palatin. Pour prevenir les facheules fuites de cette entreprise. on resolut dans l'Assemblée: Castellan de Cracovie iroit trouver la Prince Lubomirski, pour l'engager à retirer les Troupes de ladite Ville & du Château. & à remettre les choses sur le pié qu'elles étoient ci-devant: Que les Evéques de Cracovie & de Cujavie accompagne, rolens

roient le Castellan pour agir dans cette PREDURIE afaire en qualité de Mediateurs: Qu'au Auguste, vas que le Prince Lubomirski persistât dans son dessein, il seroit or lonné au Regimentaire de la Couronne de faire marther des Troupes, & d'employer la force pour obliger le Palatin à se retirer de Cracovic: Et ensin que le Primat seroit autorité d'agir à l'avenir par lui même, avec un pouvoir absolu & selon la rigueur des Loix contre tous ceux qui troubleroient le repos de la République.

Tous les Senateurs signerent cette Resolution, à l'exception néanmoins des Eveques de Cracovie & de Cujavie, à cause de leur qualité de Mediateur dans cette afaire. Le Prince Lubemir-ki s'étant rendu aux instances du Primat & des Senateurs, abandonna le Blocus de Cracovie; mais ses Troupes se repandirent dans le Pays où elles commirent toutes sortes de violences, ce qui engagea le Regimentaire à envoyer quelques Etendarts à leur pour-suite, asin de les dissiper.

Dans le même tems qu'on sollicitoit le Prince Lubomirski à renvoyer ses Troupes, on apprit qu'il avoit engagé le Palatinat de Cracovie, la Principauté de Szator & celle d'Oswierini

France de faire une Confédération, qui fut Augustr figné & confirmée par serment. Voici le Discours que sit ce Prince le 18. Mars à la Noblesse du Palatinat de Cracovie.

> " Dieu qui seul est le Scrutateur , des Cœurs & le Moteur de toutes , nos affections, qui est le Temoin , & en même tems le Juge de toutes . nos actions, fait parfaitement ce que , chacun de nous a dessein de faire. ., & la fin pour laquelle nous agisfons: Personne ne peut le tromper. ni dissimuler, on supprimer quoique ce soit devant la Face de sa ; Toute-Science, car il connoit ce " que nous avons de plus caché dans

, nos Cœurs.

, C'est donc au nom de Dieu, no-., tre Seigneur & Créateur Tout-Puissant, & en vertu de ma Charge, en qualité de Palatin, que je vous ai assemblez, afin qu'après la perte sensible que nous venons de " faire par la mort de notre Roi & Seigneur Temporel, mettant toute , mon esperance dans le Seigneur E-,, ternel, je puisse partager ma dou-

, leur avec vous, & trouver en vous, ,; avec qui je suis égal, la consolation

9, que je cherche, & qu'én unissant fredtrie en même tems nos Confeils . nous Adquette. puissions, dans l'état présent d'un , Înterregne, pourvoir à la sureté , de notre Palatinat & aux Préroga-, tives de la Noblesse: Ces motifs , étant bien affermis, nous engageront à n'avoir en vûë dans nos De-, liberations, tant à la Diéte prochaine de Convocation qu'à celle d'Election, que le Bien réel de la République: Pleurons encore la , perte fatale de notre très-gracieux ,, Roi, & plaignons en même tems , la République, qui se voit privée par-là du premier Ordre de l'Etat, s savoir de la Majesté.

" Mais il est tems d'arrêter le cours notre juste douleur: N'ayons à pré" en vûe que l'amour de la Liberté:
" Que nos Conseils soient justes & falutaires, & posons pour but de toutes nos Déliberations, l'honneur de Dieu, la désense de la fainte Foi Catholique, une soumission parfaite au Pontise Romain, comme Vicaire de Jesus-Christ, en ce qui regarde les affaires de l'Église de Dieu; & ensin la conservation de notre Liberté & le maintien Oo 3

Branta ,, des Loix de la Patrie & des Prérogatives de la Noblesse, si fort affoiblis par la connivence des derniers abus. Oue l'élevation d'un Roi Piaste soit l'objet de nos Défirs: Obligeons nous par Serment ,, à nous opposer à toute Faction & aux Factieux, qui, seduits & cor-, rompus par l'or étranger, voudroient semer la discorde parmi nous: , Que l'établissement de la Paix & Tranquilité interieure & la conservation d'une bonne Harmonie avec , les Puissances voisines, soient le fondement de notre Salut. Enfin. bannissons de nos Cœurs tout a-, mour propre, toute haine & vengeance, & rejettons tout ce qui peut nous porter à préferer le Bien particulier de nos Personnes & de , nos Familles à celui du bien public: Cet amour propre, ces haines & cette avidité à amasser du Bien ont , donné lieu à tant d'offenses envers Dieu. & ont causé notre ruine, notre oppression & nos miseres. L'ex-, perience a fait voir combien la re-, solution prise ci-devant de ne point , élire de Roi Piaste a été préjudicia-

», ble & en même tems ignominieuse.

à la Nation. Ceux qui d'une main Farmere? impie ont reçû l'Or distribué par les François & les Saxons, en devenant leurs Amis, sont devenus de veritables ennemis de la Republique, & des Ministres d'iniquité: Ils ont suscité des Factions semé la division & attiré par-là un fort malheureux fur toute la Patrie : Mais, helas! cet Or a été par la suite restitué au Centuple pendant le cours d'une malheureuse Guerre intestine, par les grosses & insupportables Contributions que diverses Nations ont extorquées de la Pologne: Il n'y a point de District dans le Royaume sur lequel l'arro-, gance & l'avidité infatiable des Ennemis de ce tems-là n'ayent passé. La Liberté publique a été renversée, les Temples & les Autels sacrez ont été profanez par les Heretiques: les Immumtez & tout ce qu'il y a de plus sacré a été soulé , aux piez. Ce sont là les effets de nos Divisions & Factions, de notre », avidité & de notre haine intestine; Ce sont des Fleaux dont la Justice , Divine s'est servi pour châtier no-, tre Royaume, afin que nous nous aj convertissions au Seigneur, car la , Di-Q0 4

## 584 Histoire Des Rois

FARDERIC August L

Divine Misericorde nous a donné du tems pendant tant d'années de Paix, afin de faire là-dessus des Reflexions convenables: Elle vient de , nous enlever notre Roi, peut-être ., pour éprouver son Peuple, en l'ex-, posant à de nouveaux dangers ; , mais elle nous à laissé une pleine li-, berté, & regardé du haut de sa , Providence Toute-Puissante, afin , que nous nous corrigions de nos fautes passées. , Dirigeons donc nos Conseils & nos Actions, de maniere que ce que nous pouvons faire librement nous ne le fassions pas inconsidérement; ayons en horreur nos erreurs & nos , déregleméns passez, & ne travail-, lons qu'à ce qui peut conserver no-, tre Liberté, en satisfaisant en mê-, me tems à ce que nous devons à à notre Conscience: C'est ainsi que , sans doute nous parviendrons au , but désiré, en choisissant un Roi , qui fasse revivre l'ancienne sélicité , du Royaume & les Prérogatives du nom Polonois. Servons nous des

Dons que Dieu nous a donnez, mais ne les employons qu'au service

commun de toute la Republique;

, En cherchant le Bien général de la Frederice, Patrie nous trouverons le no, tre en particulier: Quand à moi, 
, je jure que je refigne & de, pote entre vos mains, un Cœur 
, pur, mon Sang, ma Vie, mon 
, Salut, ma Fortune & toute mon 
, Espérance, sans aucune reservation 
, pour le Service public & le vôtre, 
espérant que tous & chacun de vous 
, unis avec moi d'un même zèle 
, pour la Religion & pour la Liber, té, vous employerez pareillemement 
, pour la Patrie, vos Vies, vos For, tunes, votre Sang, vos Conseils,

Quelques jours après que le Prince Lubomirski eut adressé ce Discours à la Noblesse, on signa la Confédération

, vos Travaux, & enfin tout ce qui

qui étoit concue en ces termes.

dépend de vous.

"Nous Conseillers Dignitaires, Of"ficiers & Membres de la Noblesse,
"tant du Palatinat de Cracovie que
"des Principautez de Szator & Oswie"cini, ici assemblez, savoir faisons,
"&c Quoi que les petites Diétes doi"vent s'assembler incessamment tant
"en Pologne que dans la Lithuanie, en
"vertu des Universaux publiez par
"Oo 5

### 588 HISTOIRE DES Rois

RREDERIC fut peêté par les Membres respectifs de Auguste. cette Confederation.

Au nom de la Ste. Trinité, &c. Je jure & je declare que je ne me suis engagé dans cette Confédération, que par une bonne vue, savoir pour prévenir les Factions & empêcher les mauvais desseins des Mal intentionnez; pour défendre la Religion Catholique & pour maintenir nos libertés & les privilèges de mes Confréres. Je m'engage de ne point donner mon suffrage à la prochaine Election de notre Roi. à d'autre qu'à un Polonois ou issu de famille Polonoise. Je promets aussi de ne point recevoir de présens ou argent. & de ne rien faire qui puisse préjudicier à la liberté qu'ont les Polonois d'élire leurs Roisz Ainst Dieu me soit en aide. Fait à Cracovic le 22. Fevrier 1722.

Un Deputé de cette Confédération fe rendit ensuite à Warsovie, pour faire quelques Propositions de la part du Prince Lubomirski; mais le Primat ne voulut pas lui donner Audience, sous prétexte que cette Confédération étoit illegitime & contraire aux Constitu-

tions du Royaume.

Il se forma aussi en Lithumie deux Consédérations, dont les Actes furent signez devant l'Autel & jurez sur l'E-vangile.

### DE POLOGNE. 589,

vangile. Les Confédérez s'engagerent FREDERIE de maintenir de tout leur pouvoir & AVAUSTE par tous les moyens possibles l'heureuse liberté dont ils jouissoient; de se la conserver sur-tout par rapport aux suffrages dans la prochaine Diéte d'Election; de n'y donner leur voix à celui qu'on éliroit pour être placé sur le trône de Pologne, qu'autant qu'il seroit reconnu digne de l'occuper, & qu'il auroit les qualités requises; savoir, d'être né Polonois ou descendu d'une Famille qui soit née en Pologne, & d'être egal par sa qualité avec la Noblesse du Royaume. Ils s'engageoient de plus; de ne rien faire contre leur liberté, ou qui pût en quelque sorte que ce fût y apporter quelque préjudice : de ne se laisser ni séduire ni corrompre, soit par des promesses, soit par des présens soit par de l'argent, & de ne point entretenir avec aucune puissance de l'Europe la moindre intelligence soit secrete soit publique. Enfin ils déclaroient qu'ils regarderoient comme Ennemis de la Patrie tous ceux qui se gouverneroient d'une maniére contraire à ces engagemens.

Comme quelques Puissances voisines paroissoient dans le dessein de gê-

# 590 Histoine Des Rois

Avourie. ner les Polonois dans la libre élection Avourie. d'un nouveau Roi; le Primat déclara aux Ministres Etrangers, qu'il se state toit que les bruits qu'on avoit fait courir à ce sujet n'avoient aucun son-dement; que tout le monde savoit as-fez combien la Nation Polonoise étoit jalouse du droit incontestable qu'elle avoit d'élire ses Rois, & qu'elle ne permettroit jamais que qui ce sût s'ingerât à la contraindre sur un point aussi delicat qu'est celui d'une Libre Election.

Les Partisans du Roi Stanistas ne parurent pas moins intriguez que le Primat, des mesures qu'il sembloit qu'on vouloit prendre dans le Voisinage pour s'oposer à l'Election de ce Prince. Quelques-uns même d'entre eux representerent aux Ministres Russur qui se declaroient hautement contre ce Candidat, qu'un pareil procedé étoit contraire à la Liberté de la Nation & au Droit qu'elle avoit d'élire pour Roi tel Sujet que bon lui semblois, Les Ministres Russiens repondirent que les mesures qu'ils prenoient étoient sondées sur le Traité de Paix conclu le 3. de Novembre 1716. entre les Confédérés & les Troupes Saxonnes.

xonnes, & en particulier sur l'Art: FREDERIG VIII. où il est fait mention de l'am-Augustre. nistie & de ceux qui en ont été exclus 2 Traité qui avoit été ratifié par toute la Repubiique à la Diéte Extraordipaire tenuë à Warsovie le to de Fevrier 1717. & unanimement confirmé dans tous les points par la Diéte tenuë la même année à Grodno. Ils ajoutérent que le feu Empereur Pierre I. avant été Médiateur & Garant de ce Traité, l'Imperatrice de Russie non seulement étoit en droit, mais même dans l'obligation d'empêcher tout ce qui pourroit le commettre contre la teneur du même Traité; & qu'elle le feroit en cas de besoin de toutes ses forces. S. M Imp. ne pouvant, ni ne voulant souffrir qu'il se taffe quelque chose contre les Loix du Royaume.

On prétend que le Primat ayant apris que le Comte de Lewolde, Ambassadeur de Russie, étoit en chemin, & qu'outre sa nombreux suite, il avoit avec lui 50. Gardes du Corps & 50. Dragons pour lui servir de Gardes, S. A. envoya ordre au Regimentaire de Lithumie de ne pas soussirir que ce Ministre entrât avec des Troupes sur le Territoire de la République.

## 592 Histoire Des Rois

Roi de France, par laquelle il prioit Sa Majesté de vouloir proteger & défendre la Liberté des suffrages de la Nation, pour l'Election d'un nouveau Roi. Cette Lettre du Primat au Roi de France, & celle qu'il écrivit en même tems sur ce sujet au Cardinal de Fleuri, donna lieu à la Déclaration suivante de Sa Majesté très-Chretienne.

Le Roi Très-Chretien auroit suspendu son jugement sur la marche d'un Corps considerable de Troupes Imperiales en Silesic, si les Déclarations ou Discours des Ministres de l'Empereur, tant à Vienno qu'en plusieurs Cours Etrangeres, ne faisoient pas connoître de maniere à n'en pas douter, que le but de ce Prince étoit de poser des bornes à la liberté parfaite es; entiere dont la Nation Polonoise devoit jouir dans la prochaîne Elestion d'un Roi sutur, conformément aux Loix sondamentales de la République.

La Dignité du Roi Très-Chrétien, le Rang qu'il tient entre les principales Puissances de l'Europe, & le désir qu'il a si frequemment manisesté pour le maintien de la Tranquilité publique, ne lui permettent pas de voir avec indisserence

qu'il

qu'il soit entrepris par aucune autre FREDITIE Puissance sur les Droits les plus sacrez d'une République Amie & Alliée de la France.

Sur ces principes, le Roi déclare qu'il s'oposera avec toutes ses Forces aux Entreprises qui tendroient à géner la Liberté dont la Pologne doit jouir dans l'Election d'un Roi futur, conformément aux Déclarations qui en ont été ou seront faites à ceux qui représentent

ladite Nation.

L'Empereur repondit à cette Déclaration de Sa Majesté Chretienne par une Contre-Déclaration, & fit expedier en même tems des Couriers à Berlin, en Russie, en Hollande, en France, & en Angleterre, avec ordre aux Ministres Imperiaux qui résidoient en ces Cours, de la notifier dans la forme qu'il convenoit. On prétend que l'Empereur y déclare: ", Qu'il a été d'au-, tant plus surpris de la démarche de , la France, que son intention n'avoit , jamais été de faire la moindre vio-», lence pour l'Election d'un Roi en , Pologne: Qu'il est bien vrai que Sa " Maj: Imp: a un intérêt particulier ,, de souhaiter que le choix tombe sur un Prince qui ne soit point son Ennemi ? Tème III. Pp

# ·594 HISTOIRE DES Rois

FREDERIC , nemi, à cause de la proximité de ses Etats avec ceux de Pologne; mais , qu'Elle agiroit en cela par la voie , de la Négociation, ainsi que toute autre Puissance le pouroit fairos: , Que le Corps de Troupes qu'on . devoit envoier en Silesie, & dont la France avoit pris tant d'ombrage, n'étoit qu'une sage précaution, , parce que l'Election d'un Roi ne , pouvant manquer d'occasionner na-, turellement des Brouilleries, il é , toit de la prudence de mettre les Etats de l'Empereur de ce côté là, à Pabri des insultes de ceux qui, à la , faveur de ces Troubles, pouroient s se débander pour commettre quelques Actions licentieuses: Qu'en cela on ne faisoit rien qui ne se fût , pratiqué ci devant, en stellemblables occurrences: Que méanthoins 4, l'Empereur étoit en droit de faire des Campemens dans fes propres Erats, fans être obligé d'en rendre " compte à personne, conduite que les autres Souverains ont souvent te-, nue, sans qu'on se soit avisé de leur en demander les motifs ,... Comme le tems de la Diéte Generale s'approchoit, le Primat communiqua aux Palatinats & Districts respectifs les points sur lesquels les Diétes particulières devoient deliberer dans
leurs prochaines Assemblées, & dresser
en conformité les Instructions pour
leurs Deputez à la Convocation générale. Voici ces Points, qui sont au
nombre de seize.

, 1. De pourvoir à la sureté d'u-, ne libre Election, & afin qu'on n'y , porte aucune atteinte, & qu'elle air , le succès desiré, d'établir une union , générale, & la confirmer par Ser-

, ment.

3, 2. De déclarer pour Ennemi de 3, la Patrie celui qui faisant Faction à 3, part osera nommer où élire un Roi.

" 3. De regler le train que cha-3, que Electeur pourra mener au Camp

, Electoral.

3, 4 De renouveller les Pactes a-3, vec les Puissances voisines, & re-3, commencer les Conferences avec 3, leurs Ministres.

3, 5. De pourvoir à la sûreté publique tant interieure qu'exterieure; en chargeant de ce soin les Régimentaires de la Couronne & de Lithumie; comme aussi les Capitaines des Districts respectifs. Pp 2 , 6.

# 596 Histoire des Rois

Frederic Auguste "6. De charger lesdits Régimens taires du soin de se saisir & de pumir selon la rigueur des Loix tous ceux qui oseront lever des Troupes si sans le consentement de la Rêpublique.

" 7. De fixer au plûtôt le terme " pour l'Election d'un Roi, & de " pourvoir à la fureté du Camp Elec-

, toral.

8. De reprimer les Dissidens pour empêcher qu'ils ne causent des Trou-

" 9. De ne point rebuter aucun " Candidat ou Concurrent, afin de

n'offenser personne.

" 10. De mettre dans *Cracovie* " une Garnifon qui dépende de la Ré-" publique, & non d'un Particulier.

, 11. D'empêcher que qui que ce , soit n'empiete sur la Jurisdiction d'autrui, de prendre les mesures nécessai-

re pour que les Régimentaires refpectifs perfiftent dans l'obéissance

" qu'ils doivent à la République , & que les Trésoriers administrent exactement & consormément aux Loix

,, les Revenus publics.

de 1717, entant qu'elle contient

"Clause qui a donné lieu à la sepa-farrance, ration infructeuse de quelques Die. Avoissa.

" 13. De prolonger les Tribunaux de Petrikow & de Lublin.

3, 14 De proceder avec prudence 3, & circonspection à l'égard de la

, Cour de Berlin.

, 15. De pourvoir à la fûreté du , Commerce, afin de prévenir la diminution des Revenus de la République, qui à peine suffisent pour sub-, venir aux grandes dépenses qu'elle , est obligée de faire.

,, 16. De pourvoir pareillement à

" la sûreté des Postes, &c.

Plusieurs Palatinats recommanderent d'inserer dans les Pasta Conventa certaines Instructions, dont le Primat ni les Senateurs ne furent pas fort contens, no Moici quelques Articles de ces Instructions,

1. Que le Rot qui sera élu, promettra de ne faire jamais entrer de Troupes étrangeres dans le Royaume; pas même dans le dangor le plus éminent de se voir attaqué, de quelque côté que ce soit; à moins que le Monarque n'ait obtenu au préalable le confentement du Senat.

II. Que les Charges de la Couronne qui Pp 3 vien-

France viendront à vaquer, ne pouront être con-Avousts. ferées qu'à des Naturels, aussi avec l'aprobation du Senat, & jamais à des Naturalisez.

III. Qu'on n'admettra aucun Etranger à l'Administration des Deniers de la Couroune, tels que les Revenus des Salines & autres.

IV. Que le Roi promettra solemnellement de ne donner ausune Charge importante de son propre mouvement dans les Troupes, saus le consentement des Géné-

raux de la Couxonne.

Lorsque le Primat eut publié les Points sur lesquels les Diétines devoient deliberer, elles se timent toutes avec assez d'unanimité. & nommerent des Députez pour la Diéte de Convocation. Dans plusieurs on dressa des Traitez de Confédération. La Diétine de la Principauté de Zator & de celle d'O/wiecni so tint à Zator le 19. Mars: Après qu'on em eut fait l'ouverture avec les Céremonies accouumées, on proposa d'entrer dans une Confédération particulière, avant que de proceder à aucune autre Déliberation; ce qui ayant été unanimement approuvé, on en dressa l'Acte, dont le contenu est à peu près conforme à

celuir de la Confédération du Palatinat Farrage de Cracovie, à laquelle la Noblesse des-Augustie dites Principautez se joint & adhére entierement. En consequence de cette Confédération, les Membres de Diéte jurérent de maintenir & de defendre aux dépens de leur Sang la Religion Catholique, les Libertez de la Nation & les Prérogatives de la Noblesse: Ils s'engagérent de n'élire pour Roi qu'un Polonois qui leur soit égal, de ne point entretenir de Correspondence ou Intelligence secrete avec quelque Puissance que ce soit. On élut ensuite pour Maréchal de cette Confédération Mr. Wielopolski, Staroste de Landscron, qu'ils chargerent du soin de conferer avec le Palatinat de Cracovie sur tout ce qui regarde le bien public: Après quoi ils nommerent Mr. Ozprowski, Quartier - Maître de la Couronne pour leur Député à la Diéte de Convocation, qui se tint le 27. du mois d'Avril.

Les Diétes particulieres nétoient pas encore separées, lorsque le Primatente voya aux Palatinats du Royaume ses Lettres Circulaires, touchant les Points sur lesquels on devoit deliberer dans la Diéte Générale. Voici en substance

le contemu de ces Lettres.

Pp 4

## 600 HISTOIRE DES Rois

PARDERIC AUGUSTE

" I. Comme pendant le précedent Interregne toutes les Diétes ont demandé que tout Patriote, appellé vulgairement Piaste, scroit exclus du Droit de préiendre à la Couronne, il faudroit présentement travailler aux moyens de donner l'exclufion à tout Etranger & principalement à celui dont les Possessions sont , hors du Royaume, parte qu'un tel " Prince est plus appliqué à procurer , le bien de ses Etats que du Royaume de Pologne. , II. Il faudroit éloigner les Héretiques de tout Emploi quelconque, au cas qu'il s'en trouve encore qui en possedent, particuliere-, ment dans les Armées de la Cou-,, ronne & de Lithuanie: Ceux sur ,, tout qui sont Maitres des Postes, doivent être deposez, afin d'empecher que par leurs Correspondan-,, ces, ils ne nuisent à la République. ,, III. Les Personnes suspectes, Puissance étrangere, devroient se ; retirer non seulement de Warsovie, mais même de tout le Royaume. . IV. Il faudroit empêcher que les " Ministres Etrangers n'ayent des-

Gardes, parce que si on le permettoit, FREDERICE, la Ville de Warfovie se rempliroit Ausuria.

, de Soldats étrangers; ce qui pouroit , donner lieu à de grands Troubles. , V. Les Nobles qui par leur

"V. Les Nobles qui par leur "Naissance, sont égaux, ne pourront

" usurper des Titres étrangers.

Ce sut le 27. Avril que se fit l'ouverture de la Diéte de Convocation où il se trouva environ 330 Nonces. Monsieur Ozarowski qui avoit été Maréchal de la derniere Diéte, tint le Bâton dans cetteci, & commenca par affigner aux Nonces les places, qu'il devoient occuper auivant le rang de leurs Palatinats. Dès que les Nonces eurent pris leurs places, le Maréchal voulut leur addresser la parole; mais Monsieur Lubinieski l'interrompit, se plaignant de ce qu'à la derniere Diéte on l'avoit mis bors de la Chambre sous prétexte qu'il avoit été élu au delà de nombre que son Palatinat avoit droit d'envoyer aux Diétes. Il ajouta que comme il avoit protesté contre l'Election du Maréchal de la derniere Diéte, celle qui y avoit été faite en faveur de Mr. Ozarowski ne povoit être tenuë pour legitime, & que par conséquent il ne pouvoit tenir ad iterim le Baton dans Pp 5

AUGUSTE,

Famus celle-ci Pour prévenir les suites de cette opposition, Mr. Ozarowski slaccompagné de quelques autres Nonces, alla trouver le Sr. Lublinieskivà sa place. & lui dit tant de raisons nuienfin après quelques contestarions, il trouva moyen de l'appaiser. Cet obstacle levé. Mr. Ozarowski ouvrit la Session par un beau Discours tendant à recommander à Mrs. les Nonces l'union & l'amour pour le Bien public, & à les prier de proceder incessamment, per Turnum, à l'Election d'un nouveau Maréchal. Le Discours fini . Mr. Oginski . Nonce Lithuanien. se leva, & dit, qu'il jugeoit qu'on ne pouvoit rien entreprendre avant que les Dissidens qui étoient parmi eux eussent été mis dehors, alleguant qu'ilb étoit trop dangereux pour la Religiono que d'autres que des Catholiques fuser sent admis aux affaires du Gouverne-se mont. Il parla avec tant de vivacité, qu'il dit que si les Dissidens ne sortoient de bonne grace, il falloit les jetter par les Fenêtres. Cette expression porta le Stolnitz de la Couronne, Nonce de la Grande-Pologne, à lui repliquer, qu'il y allait trop vite, & que qui vouloit jetter quelqu'un par la Fenétre en

devoit être bien près lui - même. Il s'é. FREDERIC leva là-dessus de grands Débats, tout Augustic le monde se leva; les Nonces Dissidens ne voulurent pas se désister de leurs Droits 18t les autres ne voulurent pas lour accorder l'activité. jugea à propos devidemander la folu-- tion de la Session, mais Mr. Bukowski s'y opposa, & n'y consentit qu'après qu'on lui eut promis la premiere voix pour la Session prochaine.

Il y eut de grandes divisions dans la Session suivante. D'abord Monsieur Ozarowski ayant proposé de proceder à l'Election d'un Maréchal, Monsieur Oginski s'y oppola de nouveau, & demanda que les Dissidens fusient exclus de l'Assemblée. Bukowski Nance du Palatinat de Minsti, s'emporta aussi contre les Non-Conformistes. Le Staroste de Nur. fit la même demande que M. Oginski, & ajouta qu'avant de proceder à l'Election d'un Maréchal, il falloit que les Dissidens sortissent, & qu'en devoit les envoyer à la Vallée de Josaphat, pour y consulter tant qu'ils voudroient & y attendre à leur aise PElection d'un Roi. Sur cela tous les Nonces se leverent, & l'on disputa avec tant de chaleur & d'animosité.

Aveversi

FREDERIE que quelques-uns mettant la main sur le sabre, auroient fait main basse sur les Diffidens, si d'autres Nonces plus moderez ne l'eussent empêché.

Le lendemain Mr. Ozarowski recommanda encore aux Nonces de proceder à l'Election d'un Maréchal. Bukowski qui parla après lui, dit qu'il souhaitoit que les Nonces de Prusse donnassent une Liste de leurs Collegues Dissidens, afin aque par là on pût les connoitre, & les exclure ensuite de toute activité. Il fut appuyé par Mr. Jelowiski, Nonce de Volbinie, qui y ajouta, qu'il prioit les Nonces Prussiens de déclarer publiquement & d'engager leur parole, que leurs Collegues Dissidens n'entreroient pas en activité, & qu'ils ne se montreroient plus dans la Chambre. Après bien de la résistance, quelques-uns des Nonces promirent de le faire, avec cette restriction néanmoins, sauf les Droits des Terres de Prusse, & sans donner aucune Liste. Mr. Oginski roprit ensuite la parole. & traita dans fon Discours les Diffidens d'infames & de proscrits, se fondant sur la Constitution de l'année 1717, par laquelle ils furent déclarez incapables de toutes Charges & Hon-

# DE POLOGNE. TOP

neurs, & concluant qu'ils ne pou- farment voient jamais avoir activité dans la Augusta. Chambre des Nonces. On soutint que cette Citation de la Loi étoit fausse, puisqu'il y est seulement stipulé, qu'on ne pourroit donner aucune Charge à un Dissident au préjudice d'un Catholique: Le Discours de Mr. 0ginski fur néanmoins approuvé par une partie de la Chambre. Après cette contestation, Mr. Radzinski parla,& dit. que ces Controverles n'aboutificient à rien, qu'il voyoit bien qu'il y avoit parmi eux quelque Fauteur secret des Dissidens, & que fon avis étoit qu'on changeat la Diéte en Confederation. Tout le monde s'étant levé là-dessus, on disputa encore quelque tems, &c Pon convint ensin des 3. Points suivans pour s'y conformer le lendemain: 1. Qu'avant toute chose on procederoit & l'Election d'un Maréchal ; 2. Que les Candidats qu'on proposeroit ne se contrediroient point l'un l'autre, & qu'ils ne pourroient se céder les Suffrages que l'un d'eux auroit eus : 3. Que les Diffidens & Nonces surnumeraires : c'est-à-dire. ceux qui pourroient avoir été étus au detà du nombre prescrit par les Loix à chaque Palatinat, servient exclus de la Ebambre.

Les Disputes se renouvellérent en-Aveustre core dans la quatrieme Session, dont Monfieur Ozgrowski fit l'ouverture. On proceda néanmoins à l'Election d'un Maréchal, mais ce ne fut qu'après que M. Kitnowski Maréchal de la Diétine générale de Prusse eutremista Liste des Dissidens à M. Demoiuski. D'abord on recucillit les suffrages bLes uns les donnerent au Comte de Safieba. Staroste Merezki, & Nonce de Sionies. dans le Palatinat de Novogrod: Les autres à Mr Scipion, Staroste Lidski, & Nonce de Lide, dans le Palatinat de Vilna: Quelques-uns à Mr. Massalzki. Starosto & Nonce de Grodno. dans le Palacinate de Trock; mais ce dernier les coda au Staroste Merezki. Vers les 7, heures du soir il se trouva 110. Suffrages de recueillis, savoir 67. pour le Comte de Sapieba, & 43. pour Mr. Scipion: Lorsque le tour de voter fut venu aux Nonces d'Orszan, il s'é-"leva de si vives disputes, & de sigran-'des opositions de leur part, contre l'Election de Sapieba & de Scipion. que Mr. Ozarowski jugea à propos de limiter la Session au sur lendemain.

On continua alors à recueillir les Voix & il s'en trouva 105. en

faveur du Comte Sapieha, & 94. FREDERIE pour Monsieur Scipion. Il y eut encone dans cette Séance de grandes conteistations, au sujet du trop grand nombre de Nonces des Palatinats de Braclauw, & de Czernichow; le premier
en ayant envoyé six, & l'autre douze,
au lieu de deux & de six qu'ils sont
en droit de nommer.

¿ud: Les Disputes au sujet de la trop exande quantité de Nonces des Palatinats de Braclaw & de Czernichow, qui avoient interrompu le cours des suffrages pour l'Election d'un Maréchal, dans la précedente Session, recommencerent d'abord dens celle-ci avec tant de chaleur, & d'animolité, qu'un Towarysz qui n'étoit que simple Spectateur, mais qui commencoit à s'impatienter, arracha des mains d'un Nonce du Palatinat de Braclouw le Livre des Constituiions, par lesquelles ce dernier vouloit soutenir les droits de sa Province. Cet attentat causa une grande rumeur dans la Chambro, & plulieurs Nonces demanderent que ce Towarysz fût remis au Tribunal du Gr. Maréchal de la Couronne, pour 🖠 être jugé, comme Perturbateur du Repos Public; mais d'autres Nonces

Parpura prirent la defense de cet homme, & Avetera il trouva moyen d'échaper : Cependarit les esprits s'échaufant de plus en plus, Mr. Ozarowski, qui continuoit à faire les fonctions de Maréchal de la Diéte jusques à ce qu'il y en eût un d'élû, trouva bon de limiter le Session, pour empêcher de plus grands désordres; & elle fut renvoyée au jour suivant à 8. heures du matin. Avant que de se separer, plusieurs Nonces, & entr'autres ceux de Prusse, declarerent qu'ils n'accordoient d'autre délai pour terminer ces débats, que la Session du lendemain; ajoûtant que s'ils ne l'étoient pas, ils demandoient d'avance que la Diéte se tournat en Confédération. Or il faut savoir qu'une Diéte de Convocation a cet avantage, qu'elle ne peut ni se dissoudre, ni être rompue, sans Consedération, parce qu'elle se tient sub vinculo Consaderationis.

Le 5. Mai quelques Nonces s'amu-ferent à faire de belles & pathétiques Harangues dans la vuë de calmer les esprits. Pour mettre fin à toutes les contestations; on proposa d'élire un troisséme Candidat sansaller aux Voix, & simplement par le mot Placet; mais cet expedient fut rejetté, & on conti-

# be Pologne. 609

nua à demander la Conféderation. FARDER 14 Dans la Session du lendemain les None Avgustes ces ne purent rien terminer, au sujet des Points sur lesquels on avoit disputé les jours précédens; mais les Grands qui vouloient réunir les esprits, tâcherent d'engager les Amis des deux Concurrens au Bâton de Maréchal, à le æder a Monsieur Massalski Staroste & Nonce de Grodno. Il y cut pour cet effet chez le Comte Potocki Palatin de Kiovie, une Assemblée composée de plusieurs Senateurs, où le Primat se trouva lui-même: On prétend que cette Conference fut très-vive, sans qu'il fut néanmoins possible d'en venir à aucune conclusion.

Dans la Session du 27. Avril, il y eut d'abord de grandes Contestations, au sujet des Nonces surnumeraires de Braclaw & de Czernichow. Il y eut aussi quelques disputes sur le grand nombre des Nonces de Prusse. D'autres ne parloient que de Consédérations, de sorte qu'il étoit à craindre que toute la journée ne se passait dans de pareils débats. Ensin vers les 6. heures du soir, un Nonce de Trock, nommé Okolski, qui s'étoit absenté de la Chambre à la 7e. Session, sous prétexte qu'il, 20me 111.

AUGUSTE,

FREDERIC y avois trop de Nonces de Prasen y mo matené par quelques. Députés que la Chambre lui avois envoyés pour la troilième fois. Il n'y avoit qu'un moment qu'il y étoit rentré, quand le Nonce Radzewski proposa à Mrs. Ser pieba . Starosto Merecki , & Scypion . Staroste Lidski, pour faciliter les délibérations, de se désister de leur concurrence au Bâton de Manêchal.

La Chambre ayant aplaudi à cette Proposition, ces Mes. relignérent leurs prétensions; ce qui étant fait, il y cut encore, pour la forme seulement, quelques petits débats, au sujet des Nonces furnuméraires mais ils furent. promtement ajustés, à la fatisfaction des Intéressés. Ensuite Mr. Ozanewski recommenca à reciieillir les suffrages: tous tombérent sur Mr. Masaiski, Stanoste & Nonce de Grodno, à la referve d'une seule Voix qui fut donnée à Mr. Wolski, Staroste de Wilda, Les Nonces Distidens de Prussa voulurent donner aussi leurs Voix; mais, il s'éleva contre cux un si grand bruin, qu'ils jugérent plus à propos de se retirer. Quatre Nonces furent Députés au Primat & aux Sénateurs, pour leux. notifier le choin qu'avoit fait Chambre .

Chambre, de Mr. Maffalski pour Marê-Fraderie chal. Ces Députés ayant été introduits dans le Sénat, firent un Discours qui roûla sur la perte du feu Roi Augus-TE. & sur sa bonne Régence; s'étendant beaucoup fur les Eloges que Sa Majesté, de Gloriense Mémoire, a si bien mérités. Ils louérent ensuite les soins du Primat & du Sénat, à maintenir la Paix & la Tranquilité publique : & enfin ils firent part de l'Election du Marêchal. S. A. le Primat: répondit par des Remerciemens à la Chambre des Nonces, & des félicits tions fur son heureux succès. Les Deputés étant retourné, & ayant fait leur rapport à la Chambre, le nouveau Maréchal limita la Session, & co indiqua une nouvelle pour le Samedi suivant à 8, heures du matin, le Vendredi étant le jour de la Fête de ST. STANISLAS.

Après la Session, le Maréchal, accompagné de plusieure Nonces, entra dans le Sénat: le Primat s'avança quatre pas au devant de lui, l'embrassa, le félicita, & tous les Sénateurs suivirent cet éxemple. On pria le Maréchal & les Nonces de s'affeoir; un moment après le Grand Maréchal de

Qq 2

de la Couronne finit la Session du Sé Auguste, nat. & la remit au Samedi matin 3 Jour auquel la Jonction des deux Ordres devoit se faire.

Lè o. Mai le Senat deputa trois de les Membres, savoir le Palatin de Bolski, celui de Rava & le Castellan Smolenske, pour aller faire des complimens de felicitation à l'Ordre Equestre fur l'Election d'un Maréchal. Après que ces Députez eurent pris congé de la Chambre, le nouveau Maréchal demanda aux Nonces quelles afaires ils vouloient qu'on mît fur le Tapis. Un Nonce de Prusse repondit. Que comme les Nonces Dissidens avoient protesté contre tout ce qui se feroit dans la Chambre, celle-ci n'étoit point en activité. On mit cette matiere en délibération, & l'on convint unanimement; Que lesdits Dissidens n'ayant eu eux-mêmes aucune activité, ne pouroient pas ôter celle de la Chambre; qu'ainst leur protestation étoit nulle. Le reste du tems que dura la Session fut employé à examiner la Légitimation de chaque Nonce, & à juger ceux qui étoient sous le Bâton du Maréchal. On continua dans la Session du 11. Mai l'examen de l'Election des Nonces, & l'on fit sortir

de la Chambre M. Woloniwisz, son Fardrand élection n'ayant pas été trouvée legitime. M. Zub son Collegue s'absenta de lui-même. Comme ce jour-là devoit être le Jour du Décret, plusieurs Nonces demanderent que la Diéte sût prolongée, & qu'on leur donnât des assurances qu'elle ne la seroit pas au-delà du terme que l'on fixeroit. Le Maréchal repondit, que la Chambre ne pouvoit donner des assurances à cet égard, ét qu'ainsi il prenoit cette proposition pour en saire le raport au Primat.

Lorsqu'on eut achevé la Legitimation des Nonces dans la Session suivante, les Deputez de Wilna & de Posnanie proposerent de regler les 3. Points suivans, avant que de s'unir au

Senat.

I. D'exclure les Estrangers de la Concurrence à la Couronne.

II. Que les Senateurs fissent Serment, comme les Nonces Pavoient prêté, qu'ils ne s'étoient pas laisse corrompre par des Présens.

III. Que les Chevaliers de POrdre;

eussent à en quitter les marques.

Ces trois Points trouverent beaucoup de contradiction. Le Maréchal ayant ensuite proposé de se joindre Qq 2 aux

Farmer aux Senateurs, la plûpart demandérent Aveustr. que cette jonction se sit sub vinculo Confæderationis, en excluant tout Etranger de la Couronne. On disputa encore fur cela-avec beaucoup de cha-·leur. Cependant les Nonces de Cracovie, de Posnanie, de Vilna, & quelques autres se levérent de leurs places, pour entrer au Senat, ayant le Maré-chal à leur tête. A Pégard de ceux qui s'opposérent à l'Exclusion, ils demeurérent assis, en criant qu'il n'y àvoit point de Concorde. Le Maréchal revint sur ses pas, accompagné de quelques Nonces, & ils firent tant d'instances aupres dès Oposans, qu'enfin ils suivirent les autres; en sorte que la jonction se sit à 7. heures du soir. Le Discours que Monsieur Massalski adressa au Senat, rouloit principalement sur les Eloges dus au seu Roi, & sur les soins du Primar pour le Bien public. S. A. y repondit par des remerciemens & des felicitations fur la jonetion des deux Ordres, & demanda qu'il sui fûr permis de lire les propositions qu'il teriok à la main; ce qui lui fut accordé. Voici ces Propolitions sur lesquelles l'Assemblée devoit délibérer.

"I. Sur

1. Sur le maintien & fur la de-pressure 19 sécule la plus vigoureuse de la Sainte mousement

n Religion Catholique Romaine: ...

, II. Sur la tureté interieurs du Royaume, & des Erats de Polo-

"HI. Sur P'Augmentation & le "Payement éxact de l'Armée; pour "repater les Forces de la Républi-"que pendant qu'elle est Orpheline; "pour lui conserver la Paix, & la "rendre respectable de plus emplus "auprès des Etrangers. Pour cet "effet, il est très-nécessaire de songer "ferieulement & promtement aux "moyens qu'il yia à prendre.

, IV. Il faut délibérer sur les mésures convenables pour maintenir , la sur davantage: En consequence il , faudra continuer les Consérences , avec les Ministres des Puissances

, Etrangéres.

"V. On doit fixer le jour de "l'Election d'un Roi; & convenir " de la manière qu'elle se sera : Si ce " doit être par la Pospolite Rassenie, " ou par des Députés des Palatinats. " VI. Il faut déliberer sur les " Qualités requires du Roi sutur,

Qq4 , fans

# 616 Histoter Des Rois

Farme, fans nommer celui qui le doit être? . VII. Il faut déterminer à qui il " apartient d'avoir quelque Comitat. ou Assistance dans le tems de l'Elec-" tion; & régler en combien d'Hom-, mes elle doit consister. "VIII. Comme les anciennes Coû-, tumes & les Conventions portent. , que pendant l'Interregne Mrs. les , Ministres Etrangers doivent être " bien éloignés à loco Electionis, com-. me aussi qu'ils ne doivent avoir . avec eux aucune Assistance. & prin-, cipalement aucune Escorte Militaire. il faudra prendre une Résolution. ,, pour favoir par quels moyens on les , pouroit obliger d'obéir aux Loix, , en cas qu'ils refusassent de s'éloigner & de renvoyer les Escortes Militaires que quelques-uns ont avec eux, , quand on leur aura fait l'intima-

> tion. " IX. Et comme nous devons être . delivrés de tous les Etrangers, il faudra que le Corps des Grands-, Mousquetaires, formé par le Roi Auguste, de Glorieuse Mémoire: " & qui jusqu'à cette heure a été entretenu de l'Argent de Saxe, soit entretenu désormais aux dépens de ., la

, République, afin qu'il ne soit pas FAFDERIGE, sous un Commandement étranger. Augustra

,, X. Il faut délibérer, quand les puncta ad Pacta Conventa doivent

, être reglés, si cela doit être dans la présente Diéte de Convocation, ou

, bien dans le tems de l'Election.

" XI. Il est à propos de déterminer " combien de tems la Diéte de Con-", vocation doit durer, & quand elle

" doit être finie.

XII. Il faut délibèrer si les Diétines de Relation se doivent publier , par des Universaux, ou si elles doi-, vent être déterminées dans la présente Diéte.

" XIII. Il faut decider si la Diéte , de l'Election doit durer six semai-, nes, ou si l'on doit sixer un terme

" plus court qu'autrefois.

"XIV. Il faut faire une Constitu-" tion, pour qu'on paye reguliérement " les Troupes.

", XV. Et comme on a toûjours ", renouvellé dans les Diétes préce-", dentes, aussi bien que dans celle ", d'à-présent, le désir & la volonté ", de la République, qui tendent à ce ", que ceux qui ne professent point la ", Religion Catholique, de même que

29 5 ,, tous

# 618 HISTOIRE DRS ROIS

Francis, tous Etrangers, ne doivent point " avoir de Charges dans l'Armée, ni " d'autres Emplois publics, il faudra " délibérer sur les moyens de pouvoir , éxécuter cette intennon de la Ré-

, publique.

. XVI. Il faut délibérer for l'ou-. verture des Grods. & des Expédi-

, tions qui s'y doivent faire.

"XVII. H faudroit affigher à Mr. ,, le Staroste de Gracovie certains Sub-,, sides, asin que le Château de Cra-,, covie put être gardé par une Garde

, de 300. Honnies

XVIII. Il celt nécessaire l'avoir soin , de la Ville de Crocovie qui a sousen , tant de calamités, afin de l'aider , pour qu'elle ne soit point entiére-" ment ruinée, étant sujette à des dépenses pour le Couronnement fa-, tur.

Tous les Nonces qui parlerent dans cette Session, donnérent leurs suffrage pour l'exclusion des Etrangers, même de tout Piaste Possessionné hors du Royaume: & le Prince Wiesnowieski. Castellan de Cracovie, y ajouta l'exchusion de ceux que les Constitutions ont proserit & declarez Infames.

On lut le lendemain les Articles des Projet Projet pour la Confédération Géné-FREDERIC rale. Voici ces Articles.

- 1. Détire un Roi, né en Pologne, de Pére & de Mère Polonois, & qui n'ait ancunes Possessions bors du Rosaume, avec Exclusion de tous autres.
- 2. De preter Serment là-dessus.
- 3. De liquider les Comptes des Trésoriers du Roiaume, & de Lithuanic..
- 4. De fixer la Diéte d'Election au 25. Août.
- 5. Que tout Gentil-Homme sera tenu de paroitre au Champ d'Election.
- 6. On proposera quelques Reglemens touchant la Police, durant P Election.

Après cette lecture le Primat demanda par trois fois, sion acceptoit unanimement ce Projet? Les Nonces de Prusse s'oposérent aux deux premiers Articles; plusieurs combattirent le second, & l'on ne sut pas content des trois derniers. Il y eut un Nonce qui voulut sister l'activité de la Diete, jusques à ce qu'on eût consent au Serment, à quoi l'Evêque de Cracovie s'oposa, par le seul mot de Vero.

L'Eveque de Warmie fit ensuite un très beau Discours'à la Louange du

# 620 HISTOIRE DES Rois

Pardenie seu Roi ; & il representa, au suier de Aveusze la Courlande, le danger où l'on étoit de la perdre, le Duc Ferdinand étant fort âgé. Après cela, le Primat nomma quatre Sénateurs, afin de dresser d'autres Points pour la Confédération Générale, savoir, M. Jaluski, Evêque de Blosk : M. Humiecki, Palatin de Podolie; M. Oginski, Palatin de Wickepsk, & M. Podoski, Castellan de Plock. Le Primat établit ensuite les Sessions Provinciales auxquelles on delivreroit les Points, qui seroient dressez pour les mettre en délibération. On remarqua dans cette Session que Mrs. Powiatowski, Regimentaire; Potocki, Palatin de Kiovie; le Pr. Wiesnowieski, Castellan de Cracovie, & le Pr. Czartorski. Palatin de Russie. avoient quitté l'Ordre de l'Aigle blanc pour se rendre plus Populaires.

Le 15. May, après que toutes les Sessions Provinciales eurent été finies, les deux Ordres se rendirent à l'Assemblée Générale du Senat. M. Massaki demanda ce qui devoit faire le sujet de la Session? Le Primat l'ouvrit, en faisant faire, par le Resérendaire Zaluski, la lecture de la Lettre que l'Empereur lui avoit écrite, en datte du 14. Avril der-

dernier. On proposa ensuite de lire autre les Points de la Confédération Générale. Mr. Grombezoski. Nonce de Pomeranie, ne voulut le permettre qu'après qu'il auroit parlé: On lui contredit la Voix, cependant il l'obtint à la fin; & aïant commencé son. Discours, il remontra; " Que dans " les Points qui leur avoient été com-, muniquez, il te rencontroit plu-" fieurs choses contraires aux Consti-, tutions: Que le Serment sur-tout. , devoit se faire au Champ d'Election, .. & nullement dans les présentes Dé-" libérations: Que ce Serment attireroit des Reproches à tous les Non-" ces de Prusse, de la part de leurs Fréres, qui leur avoient fait prêter un Serment contraire: Que si malgré ses Remontrances on vouloit absolument en venir au Serment. , la petite Province de Prusse ne pour-» roit pas s'y opposer; & qu'elle ne , voudroit pas non plus exciter des " Troubles dans la République; mais , qu'elle n'accéderoit à la Confédé-,, ration Générale que salvo libero VE-, To. " Ce Nonce de Pomeranie parla encore de Paix à l'égard des Dissidens, & dit; qu'il croioit qu'on ne pouvoit

# 622 " H STOIRE DES ROIS

PREMIANE voit pas les empêcher d'affifer à PE-

Mr. Skecki . Castellan de Kiovie, tâcha de refuter ce Discours: Il prétendit, "Que le Serment n'étoit point une chose contraire aux Loix, ni sans .. exemple: Qu'il n'y avoit aucun des Points projettés, pour la Confédé-, ration Générale, qui ne fût fondé " sur les Constitutions; & que puisque dans la précédente Diéte de Convocation on avoit exclus les Piastes " de toute Concurrence à la Couronne: Pourquoi, dit-il, n'excluerions-, nous pas les Etrangers dans celle-, ci , pour laver notre oprobre . & pour reparer le tort que nous Jommes faits à nous-mêmes! Le Palatin de Podolie .. Hymiecki fista de nouveau sur la Lecture des Points dont il étoit question, & sur celle du Serment; ce qu'on lui accorda: Ces Points confictoient.

1. Dans le maintien & Lacroffement

de la Religion Catholique.

II. D'élire un Polonis, né tel de Père & de Mère; & marie à une, Epouse Catholique.

III. D'exclure toute Puissence Etrangère, quand même elle qui oit acquis l'Indigenat, digenat, & servit issue de Sang Royal.

IV. Qu'aucum Evêque, autre que le Augusta.

Primat, ne pouroit nommer un Roi,
même à conditition que S. A. ne proclameroit que celui que la République duroit élu d'un consentement anonime; &
que se un Eveque s'ingéroit de nommer
un Gandidat, sans le consentement du
Primat & de, la République, un tel
Eveque servit, déclaré Ennemi de la Patrie.

V. Que si le Primat, en cas de nésessité, convequois l'Arrière-Ban, tous
é un chacun eussent à lui obéir. On
se révolta d'abord contre ce Point; sur-tout Mr. le C. de Cetner, GrandMaître de la Cuisine de la Couronne, alléguant qu'au préalable, il falloit une Assemblée des Etats à Warsovie, qui y consentit. Les Nonces
de Posnenie soûtinrent, au contraire,
que ce Droit apartenoit au Primat,
in casu necessitatis.

VI. Que, les Districts qui n'avoient point de Confédération Générale, Esceux qui en evoient de particulieres devoient les uns & les autres accèder à

la Confédération Générale.

Ces Points ayant été lûs, il s'éleva une foule de Voix; les unes pour, les

# 624 HISTOIRE DES Rois

FREDURIC autres contre; ce qui engagea le PriANGUNIE mat à dire; Que comme il n'y avoit pas
d'Union, on devoit en délibérer ulterieurement dans les Sessions Provinciales.
Surquoi S. A. congédia l'Assemblée
jusqu'au lendemain. Outre ceux qui,
comme on a marqué dans la précedente Session, avoient quitté les Marques
de leur Ordre, le Comte Bilinski; le
Prince Lubimorski, Palatin de Cracovie; le Prince Radzivil, Grand Ecuier
de Lithuanie; & le Prince Sanguszto
parurent aussi dans cette Session, fans
les avoir sur eux.

On voulut proceder le lendemain à continuer la lecture des Points, pour la Conféderation Générale; mais Mr. Odachowski, Nonce de Samogitie, ne voulut pas le permettre avant qu'il cût parlé. Lorsqu'il en eut obtenu la permission, il remontra: Qu'il y avoit bien des choses à redire à tous ces Points. & qu'on ne pouvoit ni ne devoit les obs Verver que falvis Juribus & Constitutionibus; fur tout en ce qui regardoit l'Exclusion meditée, & le Serment. Qu'à ces Conditions, il ne servit pas des derniers à préter le Serment; quoiqu'à la verite, il aimeroit beautaup mieux n'en point?

# DE POLOGNE. 625

Point faire du tout, vû que cela tiroit FREDERIC trop à consequence. Les Nonces de Audusti, Prusse, furent du même avis, & on proposa ensuite les Points suivants.

I. Que la Diéte Générale de l'E-

lection sera fixée au 25. Août.

On lut à ce sujet un Reglement de Police, concernant la marche en chemin, & la conduite d'un chacun dans le Champ d'Election, & l'ann'y trouvarien à redire.

11. Que les Villes qui prétendent avoir droit de Suffrage à l'Election, seront tenues de produire leur Droit à l'Assemblée. Générale. Il n'y eut au-

aucune opposition sur cet Article.

III. Que le Maréchal de la Diéte d'Election sera élû par les Députez des Palatinats; & que chaque Palatinat pourra nommer à cet esset quatre fois plus de Députez que pour les Diétes Ordinaires. Ce Point su généralement rejetté, d'autant plus que l'on s'aperçut, qu'on visoit par-là à élire le nouveau Roi sur le même pié que le Maréchal, ce qui porteroit atteinte à la libre Election. On insista donc à ce que, comme tout Gentil-Homme avoit droit de Suffrage à l'Election d'un Roi, il en sur de même à l'égard de l'Election du Maréchal de la Noblesse.

Tome III. Rr IV. Que

# 626 HISTOIRE DES ROIS

TREDERIC IV. Que les Ministres Etrangers doiaveurse vent s'éloigner de Warfovie durant le tens de l'Election, & qu'il faloit tenir la main à ce que cela se sit. On

me répondit rien à set Anticle.

V. Que les Régimentaires eusent à mettre des Garnisons, & à nommer des Gommandans pour les Villes Fortes, durant l'Assemblée Générale. A celu de Palatin de Cracovie répondit; Salvo Jure Palatini Gracoviensis. Gette Matière vausa de longs Debuts, & quoique le Cassellan de Oracovie, & le Primat fussent du parti du Palatin de Cracovie, et Point ne sut pus décidé. Le Primat conseilla de le régler dans les Assemblées Provinciales; & S. A. remit la Session au Landi & B. de Mai.

Dans la seizieme Session le Maréréchal exhotta les Piences à terminer leurs Délibérations, d'autant que les Puissances Brangeres, sous présente d'Amirié, je jouvient des calamitez du Royanne: qu'ainsi il booit mecessière de continuer la lesture des Poines, pour convenir de la Consédération Générale. Il ajouta que les Nonces l'avoient abangé de demander que l'on soult le come que de-

volt durer ta Diéte.

Enfin cette Diéte le separa le 22.

# DE POLOGNE. 627

Mai, après s'être changée en Con-Farderic fédération Générale, & avoir resolu una-Auguste, nimement, d'exclure tout Candidat E-tranger, & délire pour Roi un Piaste qui ne soit point possessionné bors du Royaume.

Chaque Membre prêta en même tems le Serment, dont voici la Formule.

Je N. N. jure au Nom de Dieu Tout-Puissant; que, dans la prochaine Diéte d'Election, je choifirai, & nommerai pour Roi un Polonois de Naissance; suivant ce qui a été arrêté & signé dans la présente Confédération: Que je ne formerai, en faveur d'un Etranger, aucune Cabale, qui puisse empêcher la libre Election d'un Polonois; & qu'au contraire, je donnerai l'Exclusion à tout Etranger: Que je m'oposerai à tous ceux qui tenteroient de rompre les sacrés Liens de nôtre Union; & que je les regarderai comme Ennemis de la Patrie: AINSI DIEU MESOITEN AIDE. & C.

Fin du III. & dernier Tome.



# TABLE

# DES MATIERES

Coutenues dans les deux derniers Volumes de cet Ouvrage.

Le Chifre Romain marque le Tome, & le Chifre ordinaire, la Page.

#### A.

A LEXANDRE (le Prince) Pretendant à la Couronne. II. 65. La Reine sa Mere s'employe pour lui 67. Il vient en France a vec le Prince Jaques son Frere. 78. est introduit auprès du Roi. 79. Argent qu'il place en France. ibid. Bal qu'il y donne, & ce qu'il y eut de singulier. ibid. rend visite au Prince & à la Princesse de Conti. 80, écrit au Cardinal Primat pour se plaindre de l'enlevement des Princes ses freres. 502. Le Roi de Suede lui propose de monter sur le Trône de Pologne, mais il le refuse III. 31. Altena, ville, reduite en cendres par les ordres du Général Steinboch. III. 281. @ [uiv. Afoph, Ville, est affiegée & prise par le Czer. II. 20.

B.

BADE, (Prince de) Prétendant à la Couronne. II, 65. Raisons qu'on allegue en

# TABLE DES MATIERES.

fa faveur. 143. ex suiv. Eloge de ce Prince. ibid.

Baranowiki (Boguslas) est ést Maréchal de l'Armée Conféderée. II. 24 Sa noblesse, sa hardiesse, & sa grande facilité de parler en public. 25. Fait publier un Manisesse. 59. On le regarde comme un Tyran, ibid. Il renonce à la Cousédération.

Beth/al. Juif de Russie. II. 71. se presente à la Reine. 72. Propositions qu'il fait au Roi. ibid. Sa conduite est aprouvée du Prince. 72. Il vend les emplois. ibid. On veut l'assassiment ibid. Il entretient trente Polonois pour sa Garde. ibid. est regardé des autres Juiss comme un nouveau Mardachée. 73, Sa memoire est slêtrie. ibid. On l'accuse de concussion & de sacrilege. ibid. On veut lui saire perdre la vie 74. Il meurt insolvable.

Brandebourg, (Electeur de) fait investir Elbing. II. 283. fait publier un manifeste. ibid. écrit au Roi & au Primat à ce sujet. ibid. reçoit la Capitulation d'Elbing. 292. Lettres circulaires publiées contre cet Electeur. 293. Reponce qu'il y fait. ibid. Traité entre ce Prince & le Roi de Pologne.

E,

CAMINIEC reftitué aux Polonois. II. 298.
Traité à ce (ujet. ibid. Les Polonois en prennent possession.

Charles XII. va secourir Narva. II. 338. defait les Moscovites, ibid. & les Saxons 368.

Il fait de nouvelles conquetes. 367. & faiv. demande la deposition du Roi de Pologne.
391. S'avance vers Warsovie, & fait précéder sa marche par un Manisesse. 403.

Rr 3

## TABLE

arrive à Warsovie. 404. Livre bataille au Roi Auguste. 411. suite de ce Combat. ibid. & Juiv. Il s'aproche de Cracovie & somme cette Ville de se rendre. 416, 417. Contributions que ce Prince en exige. ibid. Son cheval s'abbat. & lui fracasse la cuisse. 417. Recoit une Ambaffade de la Répuiblique de Pologne. 420. & /niv. Il campe à Prague, où il donne audience aux Députez du Conseil de Mariembourg. 436. Declaration qu'il fait publier. 437. @ suiv. Il quitte Prague pour attaquer les Saxons Pultusch. 450. leur livre bataille & les défait. 461, 462. met le fiege devant Thorn. 466. suite de ce siege. 467. & suiv. entre dans Elbing. 485. Contribution qu'il exige de cette Ville. ibid. Il se rend Maitre de la Ville de Leopol. III. 63. Se trouve au couronnement du Roi Stanislas. 102. Il se rend en Saxe 137. Declaration qu'il donne à ce sujet. 138. & suiv. Ordonnance qu'il fait publier pour la sureté de la Foire de Leipsich. 144, 145. Autre ordonnance pour une trêve de dix semaines. 147. O (niv. Fait affembler à Leipsich les Etats du pays, & pourquoi 149. & suiv. Il quitte la Saxe. 201. & suiv. Porte ses armes du côté de la Moscovie. 201. @ (uiv. Extremité où il se trouve reduit. 214, 215. perd la bataille de Pultovva. 218, 210, prend la fuite du côté du Boristhene. 219. Se bat contre une Armée de Turcs & de Tartáres. 286. Mort de ce Prince. 326. Son Portrait. 327. & (niv.

Châteauneuf (l'Abbé de) part de France pour se rendre en Pologne en qualité d'Envoyé Extraordinaire. Il. 136, 137. artive en Pologne. ibid. Se rend à Danteie après l'Elèction du Prince de Conti, pour mettre cet-

#### DES MATIERES.

te Ville dans les interêts de la France. 197. Il ne peut rien gagner fur les Magistats. ibid. Les Bourgois lai prêtent quelques fommes d'argent. ibid.

Constantin, (le Prince) est enlevé près de Breslau par 30. Cavaliers Saxons. II. 502. Il est relaché. III. 175. & Suiv.

Centi, (Prince de) Prétendant à la Couronne. Il. 65. Abrégé de la vie de ce Prince. 80. co (uiv. On le declare ouvertement Candidat. 80. Raisons alleguées en sa faveur, os. On se plaint de son eloignement. 165. on lui écrit de se rendre en Pologne. ibid. Il est proclamé Roi de Pologne. 180. Ce qui se passa à cette occasion. 180 er suiv. Il apprend cette agréable nouvelle 196, 197. fait ses adieux. 211. part en poste. 212, arrive à Dunkerque. ibid. paroit à la rade de Dantzic. Differens partis qu'on lui propose, & à quoi il se determine. 217. Il veut quiter les Polonois. 210. tient un Conseil. 220. Les Saxons se saisiffent d'un grand nombre de ses Domestiques 222. Il met à la voile, pour s'en retourner en France, ibid. Lettres qu'il écclt au Primat & à la République avant son départ, 123, 124. Il debarque à Draco en Danemarc. & arrive à Copenhague. 125, voit le Roi de Danemarc, & remet ensuite à la voile.

Contributions excessives exigées en Pologne par les Suedois. III. 20. 21. & par les Troupes du Roi Auguste. 22.

Courlande. Les Etats de cette Province elifent pour Successeur le Comte Maurice. Ill. 470. Ce qui arriva au sujet de cette election.

Cracevie (Villo de) les Suedois s'en rendent R r 4 mai-

## T A B L E

maitres. II. 417. Contributions qu'ils en éxigent.

Czar, (le) declare la Guerre au Roi de Suede, & fait alliance avec le Roi de Pologne. II. 336. Lettre de ce Prince à Sa Majesté Polonoise, 337. Il paroit devant Narva. 337. prend des mesures avec le Roi de Pologne contre le Roi de Suede 340. met l'Armée du Roi de Suede en deroute à la journée de Pultowa.

218, 219

#### D.

D Anowski Nonce de Wifna est blesse de coups de Sabre, & laissé pour mort II. 202. est gueri de ses blessures; mais il refte defiguré & perclus. ibid. Dantzic, embaras de cette Ville lorsqu'il fallut se declarer où pour le Prince de Conti , ou pour l'Electeur de Saxe. II. 212, 214, elle se declare enfin pour l'Electeur. 215. Le Chevalier Bart arrête cinq de leurs Vaisseaux marchands. 220. resolution que prit le Conseil de cette Ville à cette nouvelle. 22 E Davia, Nonce du Pape exhorte la Noblesse à élire un Roi Catholique. II. 167 Don Livio Odestalchi prétend à la Couronne de Pologne. II. 137. Offres magnifiques qu'il fait à la République. 138. & suiv. On lui fait passer cette envie par des railleries & des pasquinades outrées. 141. O luiv.

#### E.

E Leine, cette Ville est investie par les Troupes de l'Electeur de Brandebourg. II. 283. Elle capitule. 289. Articles de

## DES MATTERES.

cette capitulation. ibid. er fuiv. Elle est rendue aux Polonois. 294. Evacuation de cette place. 296 Elesteur de Baviere, Pretendant à la Couronne. Il. 65. Dispositions favorables où l'on est à son égard. 149. Il remercie les Polonois de leurs offres. 150 Elesteur de Saxe. Voi Frederie Auguste.

#### F.

PLEMMING (le Chevalier) se rend secretement de Saxe à Warsovie, pour y menager les interêts d'Auguste. Il. 157. remet à l'Abbé de Polignac une Lettre d'Auguste. ibid. Souper magnifique qu'il donne aux Grands, après qu'Auguste eut été proclamé Roi. 181. termine les troubles de Lithuanie. 278. er suiv. - met du Commandement des Troupes. III. 367. Sa mort. 342. Services qu'il a · rendus au Roi Auguste. Frederic Auguste. Pretendant à la Couronne. II. 65. & 151. Mesures qu'il prend pour faire réussir cette entreprise. 155. 176. Document par lequel on :fait voir qu'il avoit professé la Religion Catholique Romaine. 180. Il est proclamé Roi de Po-. logne. ibid. & suiv. On lui envoye une Amdassade qui le trouve à Tarnowitz. 108. Harangue qu'on lui fait, & la reponce de ce Prince. ibid. Beau Discours qu'il adresse à la Noblesse Polonoise, 200. Il continue sa marche vers Cracovie. ibid. fait son entrée dans cette Ville. 206. 'Il est couronné. 207. & juiv. Il se determine à s'opposer au Prince de Conti. 217. mesures qu'il prend pour cet effet. · 218. ce qu'il fit lorsqu'il se determina à Rrs quir

quitter Cracovie, 227. Il arrive à Watfovie. 228. d'où il se rend à Mariembourg. 237. & de là à une maison de plaisance près de Dantzic. ibid. Son entrée dans cette Ville 238. @ (niv. Il recoit les foi & homage de cette Ville dont il confirme les privileges. 240. Il retourne à Warfovie, & pourquoi, 241. Son entrevuë a-. vec l'Electeur de Brandebourg à Jansberg 250, 257. Son retour à Warsovie. ibid. cherche à terminer les troubles de Lithuanie. 257. Mandat qu'il fait publier. 261. Il conclud un Traité avec le Roi de Danemarc, 266, & avec le Duc de Saze-Gotha ibid. Il se rend à Rava. & s'abouche avec le Czar. 267. Son arrivée à Leopol, ibid. Il va au Camp de Glinianow 273. revient à Leopold d'où il se rend à Warsovie. 277. & de'là à Brezesce. ibid. Il vient à Grodno où il met Garnison. ibid. Fait un voyage en Saxe, 312. Son retour en Pologne. 315. prend la resolution d'assieger Riga. 320. & suiv. so rend devant cette Place. 324. Il abandonne cette entreprise, & pourquoi. 527. o Juiv. est de retour à Warsovie. 333. prend des mesures avec le Czar, pour agir contre le Roi, de Suede. 340. Ces deux Princes ont une entrevne à Birzen. d'où il se rendent à Mittau. 341. Auguste retourne à Warsovie. 342. envoye un Ambassadeur au Roi de Suede, qui le fait prisonnier. 375. & suiv. se retire de Warlovie après avoir apris la marche du Roi de Suede. 408. se rend à Cracovie, ibid livre bataille aux Suedois. 411. suite de ce combat, ibid. & suiv. Se retire à Cracovie, & rallie ses Troupes. Il marche à Sendomir, d'où il se rend à Warsovic.

## DES MATIERES.

vie. 418, 412. affemble un grand Confeil à Thorn. 424. donne audience à Mariembourg aux Députez de Lituanie. 428, fait prêter serment à l'Armée du Royaume. & aux Généraux de la Couronne. 431. Formulaire du serment des Generaux. 431, 432. & de celui de l'Armée du Royaume. 433. & suid. Diéte qui se tient à Lublin en presence de Sa Majesté. 468. ce qui s'y passa. ibid. or saiv. Il tient un Conseil de Senateurs à Javarow. 487. ce qui se passa dans ce Conseil, 488. Conclud un Traité avec le Czar. 400. Articles de ce Traité. 490, 491, part pour Cracovie, d'où il se rend à Dresde. 401. Les Deputez des Confédérez declarent le Trône vacant. 492. & suiv. Il est de retour à Cracovie . où il est informé de l'Assemblée des Confédérez. 505. proteste contre les resolutions de cette Assemblée. 506. évite un grand danger. 506. 507. Manifeste qu'il fait presenter à la Diéte de Ratisbonne 509. & suiv. Fait tenir une Diece générale à Schdomir. III. 24. ce qui s'y paffa. ibid & suiv. Il s'avance vers Warfovie, lorsqu'il eut apris l'election du Roi Stanislas. 55. et suiv. Il y arrive & se rend Maitre du Chateau. 58, 50. prend la route de Cracovie & y arrive. 70. mesures qu'il prend après avoir appris le couronnement du Roi Stanislas. 114. & suiv. Se determine à demander la paix au Roi de Suede. 146 à quelles conditions le Roi de Suede veut la donner. ibid. Il livre bataille au General Meversfeld. 152. & suiv. rempotte la victoire. ibid. conclud un Traité avec le Roi de Suede. 157. Articles de ce Traité, ibid. 💞 suiv. Il arrive en Saxe où il voit le Roi de

# TABLE

de Suede. 172. écrit au Roi Stanislas. 180. Veut remonter sur le Trône. 219. Maniseste qu'il fait publier à ce sujet. 219. & suiv. Son retour en Pologne. 259. mesures qu'il prend pour s'affermir sur le Trône. 259 & suiv. Conspiration tramée contre ce Prince. 287. Fait la paix ayec la Suede après la mort de Charles XII. 340. & suiv. Il tombe malade à Bialostok. 414. Operation qu'on lui sait. ibid. Il fait son Testament. ibid. Il se squie le pied gauche & tombe en soiblesse. 551. tombe malade. ibid. son mal augmente. 557. Sa mort. ibid. Eloge de ce Prince. 558. & suiv.

H.

HARANGS, Caques de Harangs dans lesquelles on trouva vingt mille Ducats. II. Holstein (le Duc de) tué dans une bataille II. 414 Eloge de ce Prince. Harne (le Comte de) mesures qu'il pour faire declarer Stanislas Roi de Pologne III. 36 & suiv. Il se retire dans le Château de Warsovie, lorsque le Roi Auguste entra dans cette Ville. 57 On le somme de se rendre. 58 Il capitule, fort du Chateau. 58 59 Auguste lui permet d'aller trouver le Roi de Suede. Humiecki (le Comte) Maitre d'Hôtel de Podolie II. 160 Son merite & sa grapde probité. 161

ABLONOUWSKI, Grand General, prétend à la Couronne II. 150 Ses liaisons avec la Reine Douairiere de Pologne. ibid. Jaques (le Prince) se retire de Warsovie II. 18. il prétend à la Couronne, 65. On tra-

#### DES MATIERES.

travaille en sa faveur. 66 Ses exploits militaires. ibid. Quelques Gentils-hommes le cherchent pour le tuer. 69, 70. Offres qu'il sait pour être Roi. 70 Il n'aime pas les François. 75 Son voyage en France. 78 On l'introduit auprès du Roi. 79 Il place deux millions à la Monnoye. ibid. Bal qu'il donne, & ce qu'il y eut de singulier. ibid. Il rend visite au Prince & à la Princesse de Conti. 80 est enlevé près de Breslau, par 30. Cavaliers Saxons. 502 Il est relâché III.

Interregne publié après le détrônement du Roi Auguste III. 17. ce qui arrive à cette occasion. ibid. & suiv. On procede à l'Election d'un nouveau Roi. 29. Candidats proposez.

Interregne après la mort d'Auguste III. 563 Le Primat est declaré Regent du Royaume. 566 Resolutions qu'on prit alors, ibid. Obseques du Roi. 568 Senatus Consilium tenu après sa mort. 568 '& suiv. Candidats proposez. 570. & suiv. Lettre de condoleance écrite par le Primat à l'Electeur de Saxe. 576 & Juiv. Le Prince Lubomirski s'empare de Cracovie. 978 mesures que l'on prend à ce sujet. ibid. & Saiv. Confédération de Cracovie &c.570 & suiv. Autres Confédérations. 589 mesures que prennent quelques Puissances Etrangeres. 500 & fuiv. Déclaration du Roi de France. 592 Contre-déclaration de l'Empereur. 593 Instructions pour les Dépu-1 tez à la Convocation générale. 595. Ce qui se passa dans les petites Diétes. 598, 599. Points sur lesquels on doit deliberer dans la Diéte générale, 600, & suiv. Ouverture de la Diete de Convocation, 601. Ce qui se passa dans cette Diéte, ibid. & suiv.

Jonas. Juif de Cazal & Medecin II. 71 La Reine le place auprès du Roi. ibid. Juifs, Contribution qu'on leur fait payer II.

K.

KORENHAUSEN: attaque & prise de ce Fort II. 329. & sir. Konismarch. (Comtesse de) Ses belles qualitez. II. 399. Vers qu'elle composa en l'honneur du Roi de Suede. 399, 400. Auguste l'envoye vers le Roi de Suede, mais ce Prince ne veut pas la voir. ibid.

L.

LEBUWENHAUPT (le Comte) livre combat au Prince Wiesnowiski III. 50. Ce dernier est mis en deroute. ibid. Leopol, Ville, II. 49. Contributions qu'elle est obligée de payer. ibid. Les Suedois s'en rendent Maitres. III. 63 Lorraine, (Prince de) Prétendant à la Couronne. II. 65. La Reine Elopor sa Mere écrit en sa faveur à la République. 147 Deux obstacles s'opposent à cette election. 148

MEYER SFELDS, Major Général, livre bataille aux Saxons, & les defait III. 51 & [miv. eff battu à fon tour. 152 & fuiv. Monti (le Marquis de) Ambassadeur de France arrive en Pologne III. 441

N.

NEUROURE, (Prince de) Pretendant à la Couronne. II. 65. mais il n'a ni l'en-

## DES MATIERES. l'envie ni le pouvoir de fournir les fommes necessaires.

Q.

GINSKI, Grand Enseigne, ravage les Terres de la Maison de Sapieba II. 244 Traité d'accomodement entre ces deux Seigneurs. 260 Il livre combat aux Troupes de Sapieha tandis qu'on fignoit ce Traité. 262 263 Il prend la fuite. & se sauve dans la Prusse Ducale. ibid. Autre Traité d'accomodement avec Sapieha. 279 La division recommence entre ces deux Maisons. 334 & a de facheuses suites, ibid. & fuiv. Combat entre les Troupes d'Oginski & celles du Roi de Suede. 360. Oginski est defait. ibid. Opalinus, Staroste de Nouvemicy/chi, Prétendant à la Couronne II.65. Ses grandes richeffes. Overberk (le Colonel) condamné à être ar-Ill. 319 & fuiv. quebulé & pourquoi

P.

PAIREL OU Paikel (Lieutenant General)
est jugé à mort III. 191 possede le secret de faire de l'Or. 192 & sniv. Le
Bourreau lui tranche la tête. 195
Paikul (le Général) est arrêté & conduit
au Chateau de Konigstein par ordre du
Roi Augusta, III. 121. Conjectures sur
cette detention. 122 Le Czar le reclame.
182 Il est sivré aux Suedois. 183 & condanné à être rompu vis, & à être mis
en quartiers. 184 éxécution de cet Senenue. 185 Histoire de sa vie. 186 et suiv.
Paulucci, Nouce extraordinaire du Pape arrive

rive à Warsovie II. 236 remet au Primat une Lettre du Pape. ibid Il a son auaudience publique du Roi. Piper (le Comte) écfit au Cardinal Primat II. 457 & fuiv. se plaint du Roi de Pologne: Polignac, (l'Abbé de) est soupconné d'avoir de secretes corrspondances avec l'Armée confédérée. II. 56. Combien il est estimé des Grands de Pologno. 76 & pourquoi. ibid. Il est l'appui de la Maison de la Reine. ibid. Propositions qu'il fait à cette Princesse. 77. Il ne veut pas s'employer pour le Prince Jaques, & pourquoi. 78 engage la Reine à placer ses Trésors en France; & y réussit en partie. ibid. donne avis au Roi son Maitre de tout ce qui se passe en Poloene. 86 Il declare le Prince de Conti Candidat. 80 Discours qu'il fait à ce sujet. ibid. Voi encore. 95 & suiv. Reponce à ce Discours, 100 & suiv. Il écrit à la Reine Douairiere de Pologne. 181 Reponce de cette Princesse. 123. On tâche de le rendre suspect à la Cour de France. 136 Il depêche un Courier en France pour donner avis de l'Election du Prince de Conti. 106 Il donne 100 mille Francs pour lever des Cosaques, 198 promet de payer l'Armée. ibid. conclud un Traité avec les Sapieha. 216 se rend à Dantzic & trouve le Prince de Conti fur son bord. 217 Il est presque pris par les Troupes

Pososki Palatin de Cracovie promet d'embrasfer le Parti du Prince de Conti, si on veut lui configner foixante mille écus II. 173 N'ayant pû obtenir sa demande, il se range dans le parti de l'Electeur de Saxe. ibid. Plusieurs Grands suivent son exemple. ibid.

## DES MATIERES.

Przependowski (Jean) Castellan de Culm II.

151 s'employe le premier pour faire obtenir la Couronne à l'Electeur de Saxe.

ibid. Suit d'abord le Parti du Prince Jaques; entre ensuite dans la Faction de France.

ibid. Il offre ses services à l'Electeur, se rend auprès de lui & en est bien reçu. 152.

Representations qu'il fait à ce Prince. ibid.

65 suiv. Il retourne en Pologne. 156 voù il écrit au Chevalier Flemming. 156, 157

Ses efforts pour ruiner le Parti opposé;

#### R.

RADZIEIOWSEI Primat du Royaume II. I Fait fon entrée à Warsovie après la mort d'Auguste. 2 Ses voyages. 3 Il est sait Cardinal. ibid. Il fait proclamer le Prince de Conti Roi de Pologne. 180 Ce qui se passa à cette occasion, ibid. On veut le porter à reconnoitre Auguste pour Roi. 230 il y consent à certaines conditions. 231, 232 Il voit le Rot à Warfovie. 255. Discours qu'il fait à Sa Majesté. ibid. Fait serment de maintenir le Roi Auguste, 470, 471. Il écrit au Pape pour se plaindre de l'enlevement des Princes de Pologne III. & & fuiv. recoit une reponce du Pape, qui le cite à se rendre à Rome. 12. & suiv. écrit aux Habitans de Dantzie pour les engager à donner les mains au détrônement d'Auguste. 22. & Isiv. Il se declare ouvertement en faveur du Roi Stanislas, & à quelles conditions. 74. c saiv. Il tombe malade & meurt. 103, 104 Eloge de ce Prelat. 105. er suiva Reine Donairiere, présere son fils Alexandre au Prince Jaques son fils ainé II. 67 de-CITIO .

# TABLE

crie ce dernier. 68 Sollicite dans la fuite l'Empereur & l'Imperatrice, pour lui faire obtenir la Couronne. 70. Elle ouvre ses Trésors pour y réussir, ibid. met un suif en faveur auprès du Roi. 71 On veut l'éloigner de Warfovie: mais elle s'obstine à y rester. 83, 84. Elle en part & se rend à Bielau. 85 Son ressentiment contre l'Abbé de Polignac. 130 Lettre de cet Abbé à ce fujet, 131 Reponce qu'Elle y fait. Riga (le siege de) par les Saxons II. 316. Le Gouverneur se dispose à une vigoureuse resistance. ibid. & suiv. On somme cette Place de se rendre. 324 Reponse du Gouverneur. 325 Bombardement de cette Ville. 326. furfis & pourquoi. Rinchild (le Général) s'aproche secretement de Cracovie, pour surprendre le Roi de Pologne II. 506 gagne la bataille de Frawenstad III. 123 & skiv. Rese (le Baron) est envoyé à Rome pour y menager les interêts d'Auguste II.

S.

SAPIENA, (le Prince) s'opposa aux entreprises d'Oginski II. 244 publie maniseste contre ce dernier. 246 reçoit ordre du Roi de se rendre à Warsovin 258. & obeit à cet ordre. ibid. Traité d'accomodement entre ce Prince & Oginski. 260. 279.

Saxons, grande antipathie entre les Saxons & les Troupes Polonoises II. 263 Ils chargent & tuent quelques Polonois. 264 Plaintes des Polonois contre les Saxons. 352 Ils sont defaits par les Suedois. 358 & fuiv. Sebuylembeurg (le Général) est poursuivi par le Roi de Suede, & arrive près de Punits III. 70 Ses Troupes soutiennent le choc

# DES MATIERES.

chac des Ennemis sans se rompre. 71. Il se jette dans Gurau. ibid. Fait traverser . avec une diligence incroyable la riviere de Parts à ses Troupes. ibid. traverse ensuite l'Oder en 3. heures & à la faveur de la nuit. 72. Eloge que merita cette belle & prompte retraite. ibid. Il perd la bataille de Frawenstad, 123. & suiv. Auguste l'envoye en Saxe & pourquoi. 118. 129. Stanislas Leczinski Palatin de Posnanie. III. 32. son eloge. 33. Le Roi de Suede demande qu'il soit fait Roi de Pologne. 34, 35, Ce qui se passa au sujer de son election. 36. & suiv. Il est proclamé Roi. 41. 42. Il en doune avis au Roi de Suede. 40. Reponce de Sa Majesté Suedoise. ibid. Il se retire de Warsovie en apprenant l'approché du Roi Auguste. 66. Son couron-. nement. 94. & suiv. Conclud un Traité avec le Roi de Suede. 116. & suiv. écrit au Roi Auguste. 182. part de Saxe pour retourner en Pologne. 200. quitte la Pologne après que le Roi de Suede eut perdu la bataille de Pultowa. Siemboch (le Général) demandes qu'il fait aux habitans de Dantzic de la part du Roi de Suede. II. 484.

#### T.

TARTARES, irruption qu'ils font aux envirous de Zolkiew. Il. 23. Ravages de ces Barbares. ibid. battent un Parti de l'Armée de la Couronne. 273. Livrent combat à l'Armée de la Couronne. 274. En florn (la Ville de) Le Roi de Suede y met le fiége. Il. 466. En fuiv. prife de cette Ville. 486. Emeute qu'il y cut dans cette

Sſ2

Ville.

